

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

• . , • •



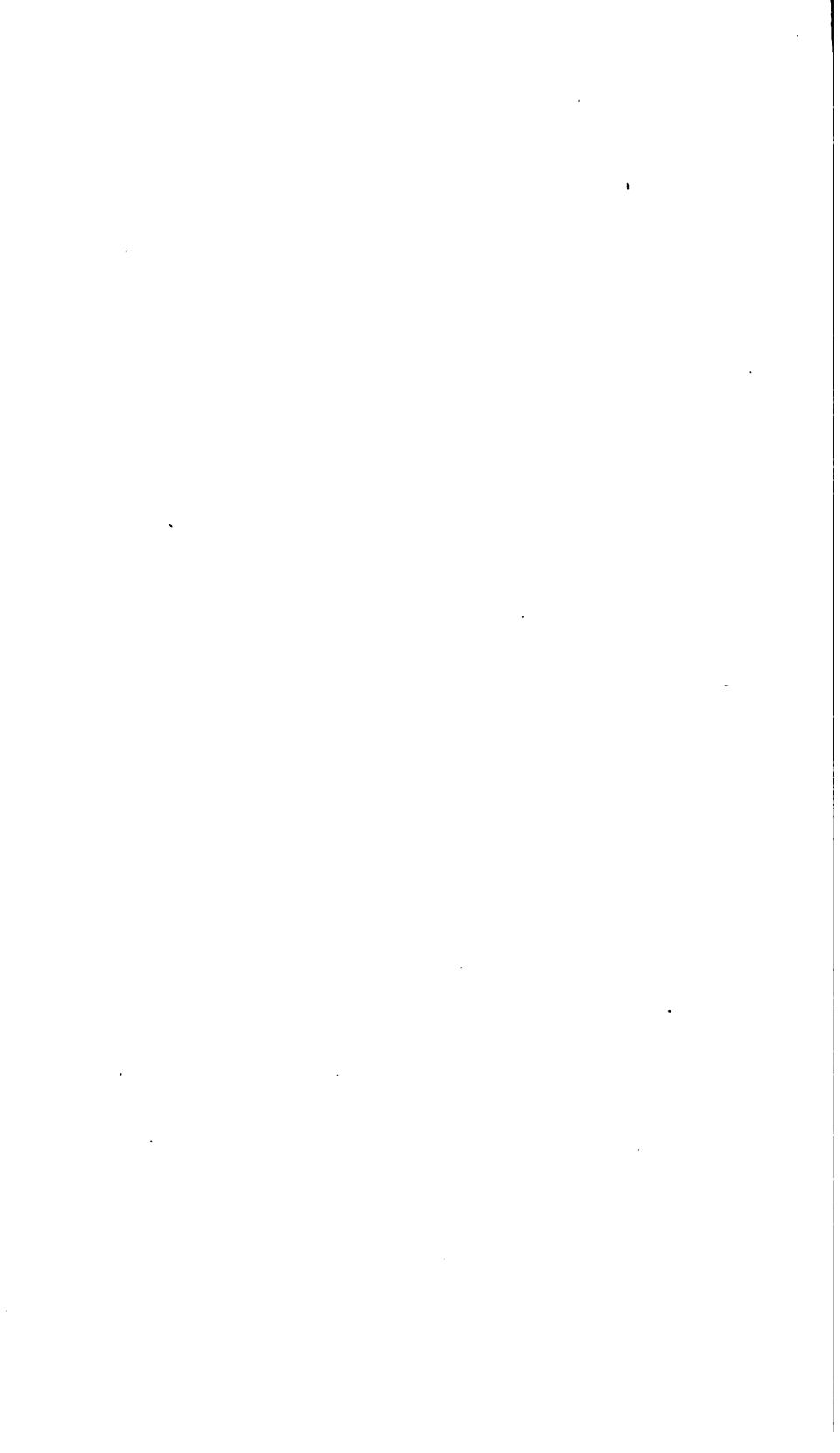

## HISTOIRE SECRETE

ď

GOUVERNEMENT

# AUTRICHIEN

PERMIÈRE HISTOIRE D'AUTRICHE

ÉCRITE D'APRÈS DES DOCUMENTS AUTHENTIQUES

FAR

### ALFRED MICHIELS

Prétentions des Habsbeurgs : Austries Est Imperare Outs Universo.

Réplique de la France : Austria Erit In Orbe Ultima.

PARIS.

PARIS.

DENTU, LIBRAIRE-ÉDITEUR

GALERIE D'ORLEANS, 13, PALAIS-ROYAL

1859

## HISTOIRE SECRETE

DU

# GOUVERNEMENT AUTRICHIEN

### PUBLICATIONS DU MÊME AUTEUR :

| Études sur l'Allemagne, renfermant une histoire de la peinture al-              |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| lemande, seconde édition 2 vol. in-8.                                           |
| Histoire des idées littéraires en France au dix-neuvième                        |
| stècle, et de leurs origines dans les siècles antérieurs, 3° édit. 2 vol, in 3. |
| Souvenirs d'Angleterre, 3° édition                                              |
| Histoire de la Peinture siamande et hollandaise 4 vol. in-8.                    |
| Rubens et l'École d'Anvers                                                      |
| Catalogue des Œuvres de Rubens, avec l'indication des endroits                  |
| où elles se trouvent Broch. in-8.                                               |
| L'Architecture et la Peinture en Europe, du cinquième au                        |
| setsième siècle. (Extrait du-livre intitulé: le Moyen Age et la Re-             |
| naissance.) 1 vol. grand in-18.                                                 |
| La Cabane de l'Oncle Tom, traduction complète, avec une Biogra-                 |
| phie de l'Auteur, 4° édition                                                    |
| Le Capitaine Firmin, ou la vie des nègres en Afrique. 1 vol. in-18.             |
| Contes des Montagnes 1 vol. in-18,                                              |
| Œuvres complètes de Begnard, avec un Essai sur le talent de l'au-               |
| teur et sur le talent comique en général 1 vol. in-8                            |
| Œuvres de Philippe Desportes, avec une Introduction historique                  |
| et des Notes                                                                    |
| Les Bûcherons et les Schlitteurs des Vosges, ouvrage orné de                    |
| 42 planches dessinées par M. Théophile Schuler 1 vol. in-4°.                    |
| Le Lundi de la Pentecôte, tableau des mœurs strasbourgeoises avant              |
| 89, d'après Arnold, ouvrage orné de 41 planches dessinées par Théo-             |
| phile Schuler 1 vol. in-4•.                                                     |

## **SOUS PRESSE:**

| Les Chasseurs de Chamois                     | 1 vol. in-18. |
|----------------------------------------------|---------------|
| Les Anabaptistes et les Marquards des Vosges | 1 vol. in-18. |
| Contes d'une Nuit d'Hlver                    | 1 vol. in-18. |
| L'Autriche contemporaine                     | 1 vol. in-8.  |

Imprimerie de L. Tinterlin et Co, rue Neuve-des-Bons-Enfants, 3.

## HISTOIRE SECRETE

DU

GOUVERNEMENT



# AUTRICHIEN

PREMIÈRE HISTOIRE D'AUTRICHE

ÉCRITE D'APRÈS DES DOCUMENTS AUTHENTÍQUES

PAR

## ALFRED MICHIELS

Prétentions des Habebourgs .

Austrese Est Imperare Orbi Universo.

Réphque de la France: Austria Erit In Orbe Ultima.



## PARIS E. DENTU, LIBRAIRE-ÉDITEUR

GALERIE D'ORLEANS, 13, PALAIS-ROYAL

1859 Tous droits réservé Vignand hit. 3-26-28.

•

## PRÉFACE.

S'il y a des études sur le passé qui sont purement rétrospectives et n'intéressent que les savants, d'autres ont toute l'importance, toute l'actualité de l'histoire contemporaine; elles expliquent le présent par ses origines, elles mêttent le lecteur au seul point de vue d'où il puisse juger sainement les faits accomplis sous ses yeux ou en train de s'accomplir. La situation de l'Autriche, le rôle qu'elle joue dans la politique européenne, l'avenir qu'elle se prépare, ont surtout besoin de cette lumière. Son histoire est la moins connue de toutes : maîtres du pays, les jésuites l'ont subtilement et audacieusement falsifiée. Hormayr, directeur des archives de Vienne pendant vingt-cinq ans, appelle les livres publiés jusqu'à présent sur cette matière un travail de commande et une fable convenue. Le mensonge règne au bord du Danube. Les princes qui avaient gouverné par la ruse et par la force, voulaient encore tromper les générations futures. Ils imprimaient des actes frauduleux, destinés à leur faire illusion. Nul historien ne pouvait obtenir communication des pièces véritables; les archives étaient scellées comme un tombeau. " Les impostures débitées depuis trois siècles, dit le même historien, sont devenues immuables, pareilles à des ossements fossiles. La multitude ne connaît pas autre chose, et s'étonne, s'indigne même, quand on veut rectifier des erreurs déjà vieilles; il semble que l'on altère la vérité, que l'on dénature les événements par une manie d'innovation, par un hostile et aveugle entraînement (1). "Et, plus loin, il compare les annales officielles de l'Autriche à une fabrique de fausse monnaie.

Si quelqu'un avait essayé de répandre le jour dans ces ténèbres volontaires, de dissiper ces erreurs systématiques, l'implacable censure, qui opprimait la pensée en Autriche, eût fait avorter l'entreprise dès son début.

Ailleurs, on ne s'occupait point, ou on s'occupait négligemment de ce royaume mystérieux. La passion de l'histoire, qui distingue notre époque, ne travaillait pas encore les esprits. Le livre de Schiller consacré à la guerre de Trente-Ans, appela le premier, en 1791, l'attention sur l'Autriche, et le drame de Wallenstein augmenta bientôt la curiosité que ce récit avait fait naître. L'Histoire de la Maison d'Autriche, par William Coxe (1807), la satisfit jusqu'à un certain point. Les Français ne pouvaient lire dans leur idiome que des ouvrages fragmentaires et insuffisants, comme l'Histoire des Révolutions de Hongrie, les Mémoires du comte Niklos. Non-seulement les auteurs de ces différents écrits n'avaient point eu à leur disposition des pièces capitales, que le gouvernement autrichien dérobait au public, mais ils ne me semblent pas avoir fait le meilleur usage possible des renseignements imprimés. Ils n'ont pas lu, par exemple, un ouvrage très-important du cardinal Caraffa, nonce apostolique en Allemagne sous Ferdinand II, ou ils n'en ont point assez tiré parti. Ce volume

<sup>(1)</sup> Anemonen.

énorme, intitulé: Germania sacra res taurata (1), contient une foule de révélations précieuses sur la politique autrichienne; aux 593 pages de texte sont jointes 250 pages de lettres, décrets, rapports et autres documents officiels. On y voit partout racontés des faits atroces, pratiquées des mesures violentes et perfides, qui auraient dû éclairer sur le véritable caractère de la lutte et sur le but que poursuivait l'empereur. Je l'ouvre au hasard et ce passage me tombe sous les yeux (il s'agit d'un ordre du prince concernant les schismatiques dans les États héréditaires):

"Le monarque déclarait, en outre, qu'au lieu d'un juge ou prévôt, il fallait établir dans la Carniole, la Styrie et la Carinthie, un chef militaire qui agirait sommairement contre les prédicateurs que l'on pourrait saisir, attendu qu'on les avait déjà plusieurs fois avertis; il fallait donc les pendre au premier arbre, sans aucun délai, comme des séditieux, des espions et des criminels, châtier irrémissiblement par la corde leur perversité opiniâtre. De si vigoureux décrets amenèrent peu à peu ce résultat, que l'on ne voyait plus, dans les trois provinces, un seul homme infecté d'hérésie, à moins qu'il ne fût venu clandestinement de Hongrie. C'est pourquoi on interdit aux habitants toute relation avec les Hongrois (2), "

Se félicitant des rigueurs déployées contre les schismatiques, le nonce ne cache rien, et décrit les scènes les plus odieuses avec une naïveté imperturbable.

Mais les renseignements tirés des archives de Vienne ont une importance bien supérieure. Léopold Ranke a eu communication d'un certain nombre de pièces, qu'il a utilisées dans son *Histoire de l'Allemagne à l'époque de la* 

<sup>(1)</sup> Francfort, 1641.

<sup>(2)</sup> Page 332.

Réformation. Nul homme néanmoins n'a rendu autant de services, sous ce rapport, que le baron Hormayr. Nommé, en 1803, directeur des archives de l'État et des archives domestiques des Habsbourgs, il occupa vingtcinq ans ce poste, où il eut toutes les facilités imaginables pour approfondir l'histoire réelle de son pays. C'était un homme d'une curiosité insatiable, d'une activité toujours en haleine. Une mémoire prodigieuse secondait ses efforts, scellait dans le granit, pour ainsi dire, les faits et les dates qu'il recueillait. La nature l'avait tellement favorisé à cet égard, que son père ayant formé une collection de neuf mille portraits, Joseph Hormayr pouvait débiter l'un après l'autre, et sans se tromper, les noms de tous les personnages. Il savait par cœur une centaine de drames, dix ou douze mille vers en différentes langues. Il récitait les trois premiers livres de l'Enéide dans l'ordre naturel de la composition, puis les récitait de nouveau dans l'ordre inverse.

En 1828, le roi Louis de Bavière lui proposa de quitter l'Autriche et de venir habiter sa capitale. L'archiviste laborieux, que la cour avait mécontenté, passa la frontière, mais non sans butin : il emportait, comme dépouilles opimes, une foule de notes, d'actes précieux copiés sur les originaux. Une partie de ces documents furent imprimés dans l'Annuaire historique (Taschenbuch für vaterlændische Geschichte), qu'il publia durant un espace de quarante-quatre ans. Les autres virent le jour dans ses Anemonen, quatre volumes édités à Iéna de 1845 à 1847, dans les Lebensbilder aus der Befreiungskriege, 3 volumes in-8°, et dans le fragment intitulé: François et Metternich, paru seulement après la mort de l'auteur. Son Histoire de Vienne, son Plutarque autrichien (20 volumes), ses Archives historiques (1810-1823), son Histoire du Tyrol, son Histoire générale des temps modernes, complétent la longue série de ses travaux. Ses immenses recherches, la sagacité de son esprit, son étonnante connaissance des hommes et des choses, rendent impossible d'écrire l'histoire d'Autriche, et même l'histoire d'Allemagne, sans sa participation. Il a malheureusement fait usage d'une forme tellement capricieuse, sauvage et embrouillée, qu'il faut des heures entières pour comprendre et analyser quelques pages de ses livres. C'est un torrent de science, qui se précipite à travers les abîmes du passé. Quiconque ne l'a point lu, ne peut imaginer une semblable intempérance de mémoire, un manque aussi absolu de méthode, un pareil tumulte d'idées. Chaque flot cependant roule sa paillette d'or : il faut la recueillir, en luttant contre la fougue et le désordre des vagues.

Pendant les années 1823 et 1824, on voulut débarrasser les archives de Vienne, et on vendit à la livre une masse de papiers que l'on jugeait insignifiants et inutiles. Mais ils contenaient plusieurs pièces capitales. Des fureteurs les découvrirent, les achetèrent aux débitants qui en avaient fait la première acquisition, et ces actes authentiques ont répandu la plus triste lumière sur l'histoire du gouvernement autrichien.

Le docteur Vehse, archiviste du royaume de Saxe, dans son énorme travail sur toutes les cours allemandes, et même sur les princes médiatisés, a réuni une foule de documents épars, avec un esprit judicieux, libéral, éclairé, qui donne à sa publication une grande importance. Il méprise la forme, dit-il lui-même, l'art de composer et d'écrire. Il a pourtant, çà et là, d'excellentes inspirations. La curiosité qu'il éveille ne laisse point d'ailleurs remarquer la négligence du style.

Enfin, quelques panégyristes de la maison impériale, comme Hurter, nous ont fait de sinistres et précieuses révélations. Craignant que des actes de mauvaise mine ne fussent livrés à la publicité sans commentaires, ou avec des

commentaires hostiles, ces amis maladroits les ont imprimés eux-mêmes, en y joignant des réflexions qu'ils croient péremptoires, mais qui n'ont aucune valeur. Je me suis emparé des pièces de conviction, et j'ai laissé aux avocats mercenaires leurs subterfuges et leurs sophismes.

Telles sont les sources diverses auxquelles j'ai puisé. Elles m'ont fourni une histoire vraiment secrète du gouvernement autrichien, de son ambition déloyale, de ses pernicieux manéges et de sa violence hypocrite. Mon livre ne contient pas une phrase, ni même un seul membre de phrase, qui ne soit appuyé sur une preuve. Le cabinet de Vienne le sait bien, car, ses scribes n'ayant pu me réfuter, il a pris, en 1857, la mesure grossière d'interdire le Siècle dans toute la monarchie, constatant par cette maladresse l'exactitude de mes renseignements et la fidélité de mes récits.

Dans son dernier volume sur l'histoire de France (Richelieu et la Fronde), M. Michelet attribue à Hormayr l'explication du système inventé par les jésuites pour convertir et subjuguer l'Autriche: il mentionne mes articles du Siècle, publiés en 1856, comme extraits d'un annuaire publié vingt ans auparavant. Or, cet annuaire ne renferme qu'une notice désordonnée sur le martyre des quarante-sept nobles bohémiens, à Prague. C'est moi qui, par un travail d'analyse et de synthèse, ait reconstitué la politique des moines de Saint-Ignace. M. Michelet en est convaincu maintenant, et, comme il se propose de me rendre justice dans son prochain volume, je n'insisterai pas davantage sur cette question.

Le livre que j'offre au public montrera l'origine du système autrichien, la manière dont il s'est constitué, dont il a fonctionné depuis Ferninand II. Beaucoup de lecteurs seront étonnés de voir jusqu'où il plonge ses racines dans le passé, comme d'apprendre qu'il est parvenu jusqu'à nos

jours sans la moindre modification. Le régime infâme sous lequel se débat l'Italie, n'a pas été inventé pour elle, ne lui est nullement particulier. Toutes les provinces de l'Autriche ont été successivement ou simultanément traitées avec la même hypocrisie sanguinaire, avec la même stupidité implacable. Les archives de l'histoire n'offrent rien de pareil. La démence des empereurs romains pâlit elle-même à côté de la démence des Habsbourgs.

Plus d'une fois, nous avons frémi en écrivant ces pages lugubres. Certes, il vaudrait mieux avoir à conter de nobles actions; à peindre des caractères magnanimes. Tacite a, je crois, exprimé un regret analogue. Mais, quand on fouille les annales de l'humanité, on ne rencontre pas souvent des filons d'or. Muse sévère, muse terrible de l'histoire, qui promènes la pensée à travers les ruines et les tombeaux, qui parles moins de vertus que de crimes, de sagesse que de passions furieuses, de bonheur que de calamités, de clairvoyance que d'illusions et de folie, longtemps j'ai erré autour de ton tribunal sans avoir le désir d'en approcher. Je racontais les vicissitudes qu'ont éprouvées les beaux-arts et la littérature, en examinant de loin, comme d'un sommet paisible, le cours tumultueux des événements, les orages qui bouleversaient la plaine. Mais il est passé le temps des beaux rêves, des tranquilles études et des contemplations. Un âge sombre, un âge de crises et de douleurs, a commencé pour les peuples : tous les vents nous apportent des bruits de tempête. Je descends à mon tour dans la région sinistre, et débute, comme le poëte florentin, par le monde infernal. L'Autriche est, bien plus que la Russie, le chef-lieu du despotisme, une geôle funèbre où des nations entières sont mises à la torture, où la force viole tous les droits au nom de la justice, profane toutes les maximes religieuses au nom de la piété, abjure tous les sentiments humains au nom de la clémence. Là règne une dissimulation sans bornes comme sans pitié. J'ai reproduit les faits dans un style simple et sévère, je me suis abstenu de déclamations et presque de réflexions, parce que les documents nouveaux dont je me servais, ont une éloquence terrible, qui annule toutes les ressources de l'art humain, qui domine, comme un tonnerre continu, la voix du narrateur.

Paris, 15 mai 1859.

# HISTOIRE SECRÈTE

DU

# GOUVERNEMENT AUTRICHIEN

### CHAPITRE PREMIER.

L'EMPEREUR FERDINAND II INAUGURE LA POLITIQUE AUTRICHIENNE.

Un des principaux motifs que les politiques autrichiens mettent en avant pour justifier les prodigieuses concessions faites au clergé du pays et à la cour de Rome, c'est la longue et inébranlable fidélité des Habsbourgs envers la religion catholique. Leur histoire, dit-on, les engage; si leur piété ne les prosternait pas devant le saint-siége, les traditions de leur famille, le respect de leurs aïeux devraient leur imprimer cette humble attitude. Le jeune empereur suit les traces de Rodolphe de Habsbourg, de Charles-Quint et surtout de Ferdinand II. Les ordonnances par lesquelles ce dernier prince inaugura sa lutte obstinée contre la Réforme ont la plus grande similitude avec quelques articles du concordat. Un seul

monarque autrichien ne voulut pas subir la domination de Rome. Que la mémoire, que le nom même de Joseph II soient voués à l'oubli!

Ne verrons-nous donc jamais les familles royales abandonner l'absurde principe qui cause ordinairement leur chute? C'est au fond des tombeaux qu'elles cherchent leurs inspirations, quand elles devraient jeter les yeux autour d'elles, consulter les besoins, les opinions, les espérances des peuples, juger le présent et sonder du regard les demi-ténèbres où s'ébauche l'avenir. Toujours ce vieux système d'immobilité cadavéreuse! toujours ce chant sépulcral sous un ciel plein de lumière, en face d'une vie exubérante, au milieu d'aspirations illimitées! Quel ennui!

Mais puisqu'on s'autorise du passé de la dynastie impériale pour étendre sur l'Autriche le linceul du moyen âge, la pierre tumulaire des réactions, pour lui dire tout bas: Dors d'un sommeil sans fin, - évoquons-le, ce passé, des profondeurs de l'histoire; voyons par quels moyens la famille de Habsbourg a soutenu, restauré le Catholicisme dans ses États héréditaires, par quels moyens elle a essayé de le rétablir dans toute l'Allemagne. La Terreur, dont on parle tant, les représailles et les vengeances populaires, contre lesquelles on déclame si fort, n'ont été qu'une idylle, un champêtre dialogue, comparées aux violences de Ferdinand II. Il y aurait aussi beaucoup à dire sur Charles-Quint, cet ambitieux sans portée, ce bigot sans cœur, cet insatiable glouton qui, dans les Pays-Bas seulement, condamna trente mille réformés au supplice, qui faisait enterrer toutes vives

les protestantes et fut le digne père de Philippe II. Mais débutons par le véritable fondateur de la politique autrichienne. Bon nombre d'écrivains, Hormayr, Ranke, Vehse, Hurter, Silhert, Westenrieder, ont fouillé en ces derniers temps les archives de la maison d'Autriche, soit pour y trouver des motifs de louange, soit pour éclairer son histoire d'une lumière impartiale : ils y ont trouvé une foule de détails précieux que ne connaissait pas Schiller; ils en ont tiré, les uns comme les autres, d'effroyables renseignements.

Dès l'année 1520, la Réforme avait pénétré dans les provinces autrichiennes. Charles-Quint employa contre la nouvelle doctrine le fer et le feu. En 1524, il fit décapiter, pour crime d'hérésie, le bourgeois Gaspard Tauber; en 1528, il fit brûler Balthasar Hubmayer, professeur d'Ingolstadt, après l'avoir tenu longtemps incarcéré. Les exécutions se multiplièrent ensuite; mais, comme d'habitude, elles restèrent sans effet.

En 1541, une députation luthérienne vint à Prague solliciter de l'archiduc Ferdinand I<sup>er</sup> le libre exercice du culte évangélique et une complète égalité entre les deux croyances. Parmi les délégués on remarquait plusieurs citoyens de Vienne. La noblesse avait déjà pris l'habitude d'envoyer ses fils suivre les cours des universités protestantes.

Lorsque le traité de Passau eut donné à la Réforme une existence légale et que la paix d'Augsbourg eut confirmé cet acte de justice, la doctrine nouvelle gagna encore plus rapidement du terrain. Devenu

empereur, l'archiduc Ferdinand I<sup>er</sup>, qui avait toujours fait preuve d'une noble impartialité, ne changea ni de sentiments ni de conduite. Il trouvait criminel et impolitique d'employer la violence contre les dissidents, de martyriser, de détruire les corps par une prétendue sympathie pour les âmes. Telles étaient ses bonnes dispositions, qu'il essaya de déterminer le souverain pontife, l'opiniâtre Paul IV, à autoriser la communion sous les deux espèces et le mariage des ecclésiastiques. Ayant jugé trop rigoureuses certaines décisions du concile de Trente, il en fit l'objet d'une protestation régulière. Puisqu'on cherche toujours des exemples, voilà de glorieux antécédents que l'empereur François-Joseph aurait pu suivre, en marchant vers la lumière, au lieu de s'enfoncer dans les ténèbres.

Le rapport d'un ambassadeur vénitien, publié par Ranke, nous apprend que les neuf dixièmes de la population germanique avaient adopté les principes nouveaux, lorsque Ferdinand I<sup>er</sup> monta sur le trône, en 1556, et que, dans les États héréditaires d'Autriche, la majorité appartenait également à la communion dissidente. Micheli, autre ambassadeur vénitien, écrivait douze ans plus tard : « On a pris l'habitude de se tolérer mutuellement. Là où les deux cultes sont mêlés, on ne s'occupe guère de savoir qui est protestant ou catholique. La même indulgence règne au sein des familles. Dans beaucoup de maisons, les parents professent une doctrine et les enfants une autre. Les frères ont des opinions religieuses différentes; les catholiques et les hugue-

nots se marient ensemble. Personne n'y fait attention ou ne s'en formalise. »

Montaigne, qui visita l'Allemagne pendant l'année 1580, dit en parlant d'Augsbourg: « Les mariages des catholiques aus luthériens se font ordinairement, et le plus desireus subit les lois de l'autre; il y a mille tels mariages: notre hoste étoit catholique, sa femme luthérienne. »

Maximilien II, le fils et le successeur de Ferdinand I<sup>er</sup>, montra une tolérance plus grande encore. Il octroya la liberté religieuse à la Bohême et à l'Autriche: les nobles, qui étaient les chefs du mouvement, obtinrent même le droit d'amener dans Vienne leurs prédicateurs et d'y faire exposer publiquement leur croyance. Maximilien projetait une croisade contre les Turcs, voulait se liguer avec les Perses et les Russes pour reconquérir la Hongrie, chasser d'Europe les infidèles. Espérant obtenir l'aide des princes réformés, il ménageait les luthériens dans ses États et dans le reste de l'Allemagne. En Bavière, comme en Autriche, presque toute la noblesse avait adopté le système du libre examen.

Ce même Maximilien II, ayant appris que son fils Rodolphe, plus tard empereur, avait projeté avec quelques Italiens et Espagnols d'assaillir un temple luthérien bâti par le seigneur de Roggendorf, maréchal de la province, lui donna un soufflet, quoiqu'il fût déjà roi des Romains. Le maréchal, instruit du complot, l'avait révélé lui-même au prince, en ajoutant:

· Vous devinez, Sire, quels malheurs auraient pu Tésulter d'une si folle attaque. Les Espagnols et Italiens auraient été probablement égorgés comme des poulets, car presque tout le peuple de Vienne est luthérien, notamment dans la classe ouvrière (1).

Sous l'empereur Rodolphe, prince bizarre et à moitié fou, qui passait des mois entiers dans le palais du Hradschin, à Prague, sans recevoir personne, les maximes anticatholiques se répandirent plus facilement que jamais. Les seigneurs employèrent tout leur pouvoir, toute leur influence, pour convertir la population des villes et des campagnes. L'année même où Ferdinand II vint au monde, en 1578, son père, l'archiduc Charles, imita l'exemple de Maximilien, proclama la liberté de conscience dans la Styrie, la Carinthie et la Carniole. L'opinion nouvelle était si bien établie que ses partisans tenaient tête au monarque. La Réforme devenait peu à peu maîtresse du pays, et le moment où l'Allemagne jouirait enfin de l'unité religieuse semblait peu éloigné. Lorsque Ferdinand II célébra les fêtes de Pâques à Graetz, en 1596, il fut, pour ainsi dire, le seul qui communia suivant le rite catholique. La ville ne renfermait que trois autres individus de cette confession. Il ne restait dans le duché d'Autriche que cinq familles nobles demeurées fidèles à l'ancien culte, sept dans la Carinthie, une seule dans la Styrie, celle des Herberstorfe, qui s'éteignit en 1629. Tous les droits de collation aux bénéfices, toutes les charges importantes étaient entre les mains des novateurs; presque tous les journaliers recevaient d'eux leur salaire.

<sup>(1)</sup> Gerlach: Turkisches jahrbuch, page 326.

Cet immense succès de la Réforme prouvait assurément qu'elle était selon le cœur du peuple, en harmonie avec ses opinions et ses tendances. On aurait dû conséquemment la respecter comme l'expression de la pensée nationale. Mais les jésuites avaient trouvé dans Ferdinand II un instrument docile, un de ces aveugles fanatiques dont rien ne trouble la conscience, dont rien n'émeut la pitié. Ils formèrent l'audacieux projet de ramener l'Allemagne du Midiau Catholicisme et d'assaillir l'Allemagne du Nord, pour tâcher de la soumettre à son tour.

Demeuré orphelin à l'âge de douze ans, le jeune archiduc fut mis par sa mère sous la tutelle de Guillaume V, duc de Bavière, dont elle était la sœur. Les jésuites ne l'appelaient que le pieux duc; sa dévotion était si grande effectivement qu'il abdiqua, comme Charles-Quint, et finit ses jours dans un cloître. Il livra aux jésuites son fils Maximilien et le futur empereur d'Allemagne. Cinq ans les disciples de Loyola travaillèrent, dans leur collége d'Ingolstadt, ces âmes qu'on leur abandonnait, trempèrent, aiguisèrent avec un soin sans pareil les deux épées de la réaction catholique. Vers la fin de l'année 1597, l'archiduc entreprit un pèlerinage à Notre-Dame de Lorette, et, après s'être extasié devant l'image miraculeuse, alla demander la bénédiction de Clément VIII, le même pape qui refusa pendant deux ans d'absoudre Henri IV converti et blâma hautement l'édit de Nantes. Aux pieds de l'ambitieux pontife, le jeune prince fit le serment de rétablir, au péril de sa vie, la foi catholique dans ses États héréditaires, et, s'il le pouvait, dans toute l'Allemagne. Les jésuites devaient seconder l'accomplissement de ce vœu redoutable. Ferdinand avait adopté pour maxime : « Plutôt un désert qu'un pays peuplé d'hérétiques. »

Peu de temps après son retour, au mois de septembre 1598, il se mit à l'œuvre. Il publia en premier lieu un décret dont le pacte signé le 18 août 1855 rappelle certaines dispositions. Cet acte enjoignait aux pères de famille d'aller entendre la messe dans leur église paroissiale, avec toute leur maison, de s'y confesser, d'y communier suivant le rituel orthodoxe et d'y accomplir toutes les autres cérémonies catholiques. Ordre sévère de jeuner, de faire maigre aux époques fixées par la doctrine romaine. Écouter les ministres hérétiques, travailler, acheter ou vendre les dimanches et les jours de fête, lire les ouvrages protestants, réciter ou chanter des satires contre le papisme, était défendu comme un grave délit. Sous peine d'une amende de cinquante ducats, tout imprimé contenant des productions de ce genre devait être remis sans délai aux autorités, qui le feraient brûler en place publique. Une proscription générale frappait les ministres luthériens : s'ils ne quittaient pas le pays ou s'ils avaient l'audace d'y revenir, on les menaçait d'une prison perpétuelle.

L'édit commandait de fermer sur-le-champ les écoles hétérodoxes. Pour donner à ses enfants un maître particulier, il fallait le présenter d'abord au curé du lieu et le faire examiner par lui. La même formalité accomplie permettait seule d'obtenir un émploi. Ferdinand rétablissait les anciennes confréries et

communautés, l'usage des processions et autres cérémonies publiques. Nul dissident ne pouvait aspirer au droit de bourgeoisie, siéger dans le conseil municipal ou occuper une place dépendant de la commune. Les gouverneurs et baillis devaient surveiller les régences, assister à leurs délibérations et les empêcher de prendre aucune mesure contre la foi catholique.

Publier un décret pareil, c'était braver la nation; mais Ferdinand voulait devenir le Philippe II de l'Autriche. On expédia partout son édit; en quelques lieux on l'afficha même sur une potence dressée tout exprès, afin d'annoncer aux contrevenants le sort que leur réservait la clémence de l'archiduc.

Mais on ne se contenta point d'une vaine promulgation : des moyens énergiques furent aussitôt mis en œuvre, dans le but de faire exécuter immédiate-• ment l'ordonnance. On forma des escouades de pretres et de commissaires impériaux, on leur donna pour escorte trois cents soldats, lansquenets ou trabans, puis on les déchaîna sur le pays. Ces bandes sinistres arrivaient inopinément dans les bourgs et les villages; leur chef ecclésiastique demandait aux autorités le nom de tous les habitants. On installait ensuite au milieu de l'église ou sur le marché, selon la température et la grandeur des monuments, une espèce de tribunal: les soldats se rangeaient alentour en demi-cercle. On amenait, on poussait au milieu les paysans effarés. Le convertisseur impérial débitait alors un discours sur les principes de la foi catholique, et il était réputé convaincre tout le monde.

Chaque auditeur, appelé par son nom, devait à l'instant même abjurer les doctrines hétérodoxes. Une amende, une sentence d'exil ou des coups de bâton punissaient le refus, selon les personnes. La moindre hésitation coûtait souvent deux mille ducats. D'autres individus obtenaient un répit : on leur accordait un mois, six semaines ou un délai plus long; au bout de ce terme, on les questionnait de nouveau, et s'ils persistaient dans leur croyance, on les bannissait, pour toujours, on confisquait le dixième de leurs biens. Il va sans dire qu'on logeait les militaires chez les récalcitrants, et que les hommes d'armes ne ménageaient pas ces derniers.

D'autres rigueurs suivaient ces premières mesures. On démolissait les églises protestantes, on les faisait sauter avec de la poudre, on renversait les murs des cimetières luthériens, on brisait ou dispersait les pierres des tombeaux. Là où la tolérance croissante avait induit à ensevelir les luthériens près des catholiques, on exhumait les corps des novateurs qui souillaient la terre sainte. Dans les villes, on brûlait sur la place publique des milliers de volumes, des bibliothèques entières. A Graetz, le ministre évangélique Simon Heusinger et sa femme Éva, ayant osé soutenir ouvertement la supériorité de leur doctrine, furent arrêtés, mis au cachot, puis étranglés pendant la nuit. Des roues et des potences désignaient le terrain qu'avaient profané les temples hétérodoxes (1).

<sup>(1)</sup> J'emprunte tous ces détails à un panégyriste de Ferdinand II. Voyez Hurter, Geschichte Kaiser Ferdinands II und seiner Eltern, t. IV, ch. 39. Ce chapitre a quatre-vingts pages.

Schiller a donc commis une grave méprise en louant la douceur de l'archiduc et en affirmant que cette première réaction avait été pure de toute violence.

Les timides Allemands se laissaient endoctriner par la menace, le bâton et le glaive. A peine si quelques rassemblements eurent lieu, que les troupes béates dispersèrent avec componction.

Pour ne pas provoquer à la fois trop de résistances, d'ailleurs, pour disséminer les colères, le pieux despote n'agit pas simultanément contre toutes ses provinces. Il débuta par la Styrie, d'où les prêtres et les lansquenets passèrent dans la Carinthie, dans la Carniole, dans le duché de Goritz. Quand les commissaires revenaient de leurs expéditions et qu'il était content de leurs services, il leur donnait quelques centaines ou quelques milliers de florins. Entre ces missionnaires belliqueux se distingua surtout l'évêque Martin de Seccau, qui ne tarda pas à obtenir la direction de toute l'entreprise. Il pouvait psalmodier un sermon pendant quatre heures de suite; après quoi l'on corrigeait ceux qui n'avaient pas été suffisamment convaincus et attendris.

L'œuvre de réaction dura cinq années. Presque toutes les grandes familles abandonnèrent un pays ravagé par le fanatisme; elles cherchèrent un refuge dans la Bohème et la Hongrie, où elles préparèrent de formidables insurrections. Parmi les fugitifs se trouvaient le célèbre mathématicien et astronome Keppler.

Ferdinand possédait une volonté inflexible que les jésuites s'étudièrent à endurcir pour en faire une ma-

chine de meurtre. La débauche avait affaibli l'intelligence des Habsbourgs, mais leur santé ne trahissait point encore les effets de leur violent libertinage. L'archiduc était petit, robuste, gras et sanguin; il recherchait peu les femmes, ne se laissait entraîner à aucun excès ni dans la boisson ni dans la nourriture. Ses précepteurs lui avaient inspiré une telle vénération pour les membres du clergé, qu'il leur attribuait quelque chose de surnaturel et de divin. « Si je rencontrais simultanément un prêtre et un ange, disait-il lui-même, je saluerais d'abord le prêtre. » Un curé portant le viatique passait-il près de lui, Ferdinand le suivait à pied, dans la boue, jusqu'au seuil du malade et le reconduisait avec les marques de la plus profonde piété. Il accompagnait tête nue, un cierge en main, les processions de la Fête-Dieu. Il entendait constamment deux messes les jours ouvrables, et une messe supplémentaire le dimanche. Nul motif n'aurait pu lui faire rompre le jeûne, toucher à des aliments prohibés pendant les époques d'abstinence.

Les jésuites exerçaient sur lui un empire sans bornes: jamais ils ne le perdaient de vue, jamais ils ne lui laissaient la libre disposition de son esprit et de sa volonté. Deux frères de l'ordre se tenaient invariablement dans son antichambre: ils avaient le droit d'entrer chez lui à toute heure, même pendant la nuit, et de lui donner des conseils. Il allait souvent partager leurs repas, écouter les dévotes lectures de leurs réfectoires. Ses directeurs et confesseurs étaient deux jésuites, le père Guillaume Lamormain et le père Jean Weingartner; ces pieux diplomates le gui-

daient par la main, l'irritaient de leurs colères et le pénétraient de leurs affections. Immuables comme un système, comme les mystérieuses puissances que l'on appelle castes sacerdotales, tribunaux secrets, ordres monastiques, s'inspirant du Dieu terrible de Moïse et non de l'Évangile, sans pitié, sans responsabilité, ils méditaient déjà la guerre de Trente-Ans, et n'eurent qu'à secouer les plis de leurs robes pour déchaîner sur l'Allemagne des fureurs sanguinaires, qui ont produit la plus cruelle des luttes religieuses.

Après cinq ans de tournées militaires et de sermons impératifs, les sujets de l'archiduc tombèrent dans cette prostration morale où jettent infailliblement les réactions victorieuses. Les peuples ont conçu des espérances, formé des plans d'avenir, ont touché la frontière d'une région idéale qui seule est en harmonie avec leurs vœux, qui seule peut les rapprocher du bonheur, et voilà que des sommets du mont Horeb, pendant qu'ils contemplent la terre promise, on les chasse au fond des vallées ténépreuses, on les pousse en des gorges sinistres, on les parque sur des roches brûlantes! Une tristesse sans bornes les saisit. Que feront-ils désormais? Quel but a leur existence? Pourquoi lutteraient-ils contre la mort intellectuelle, contre l'anéantissement moral qui les envahissent? Quels moyens même ont-ils encore pour lutter? Comme des cataleptiques, ils sentent, ils voient, ils écoutent, ils s'affligent, mais restent immobiles dans leur douleur et muets dans leur désespoir.

Ayant ainsi énervé, paralysé la population de ses États héréditaires, Ferdinand put s'occuper à loisir

de manœuvres politiques et d'ambitieux projets. L'archiduché d'Autriche, la Bohême, la Hongrie, la couronne impériale, excitaient et entretenaient sa convoitise. Mais Rodolphe II était maître de ces territoires, possédait l'autorité suprême; et Mathias, son frère, devait recueillir son héritage. Dans les sombres visions qui tourmentaient son esprit, Rodolphe semblait voir parfois, comme entre deux nuages, les rayons d'une lumière supérieure. La grande et souveraine doctrine de la tolérance, qui sera un jour le principe dominant de la civilisation en toute matière, illuminait par intervalle sa démence capricieuse. Il inquiétait peu les novateurs, laissait leurs opinions gagner du terrain. Les Hongrois obtinrent de lui, en 1606, la liberté des cultes; les habitants de la Bohême la lui arrachèrent par leurs menaces, le 20 août 1609. Mathias, qui, à force d'intrigues, s'était fait céder la province d'Autriche, n'avait obtenu des États le serment d'obéissance qu'après leur avoir accordé le même avantage et garanti aux diverses communions une entière égalité. Hors des domaines où Ferdinand exerçait une action immédiate, la marche des affaires contrariait donc ses desseins. Mais il laissait passer les événements, se cuirassait d'opiniàtreté, guettait une occasion favorable, et demandait à Dieu de pouvoir un jour ramener toute l'Allemagne devant les autels catholiques à la pointe de l'épée.

Rodolphe mourut, Mathias lui succéda, et le prince dévôt fut assez habile pour se faire nommer par anticipation roi de Bohême. Le couronnement eut lieu en 1617, avec une pompe insolite. Les États ne de-

mandèrent que la confirmation de leurs priviléges et l'assurance que Ferdinand ne gouvernerait pas le pays avant la mort de l'empereur. L'archiduc prêta le serment solennel. Mais les jésuites, qui l'avaient suivi à Prague, comptaient bien l'empêcher de le tenir. Ils travaillèrent sous main le parti catholique et le peuple. Sur le passage de leur adepte, ils avaient fait dresser un arc de triomphe emblématique, où on voyait le lion de la Bohême enchaîné à l'écusson autrichien. Ils répandaient une foule de bruits inquiétants, soutenaient que l'édit de tolérance promulgué par l'empereur Rodolphe n'avait aucune valeur, puisqu'on avait effrayé le prince pour l'obtenir. « Nouveau roi, nouvelle loi, » disaient-ils. Des feuilles volantes, que distribuaient leurs complices, annonçaient le rétablissement de la foi catholique en Allemagne. Scioppius, renégat luthérien, d'un esprit acerbe, d'une rare impudence, tenait pour eux la plume. Ce que les jésuites voulaient, c'était une insurrection, une lutte sanglante, qui permît d'abolir toutes les prérogatives politiques et religieuses, de commencer une persécution impitoyable. Ils y réussirent.

Les provocations, les manœuvres des jésuites, la ténacité avec laquelle Ferdinand II avait prosterné devant les autels catholiques ses sujets luthériens, excitaient dans toute la Bohême une sourde et profonde inquiétude. Les menaces de ses conseillers en robes noires ne laissaient aucun doute sur ses intentions. La première étincelle devait allumer un incendie et l'alluma effectivement. Les réformés, qui habitaient les domaines des abhayes de Braunau et

de Grab, voulurent se construire de nouveaux temples; or, l'édit de tolérance n'accordait la liberté religieuse qu'aux citoyens des villes impériales et aux vassaux des princes séculiers; les hommes-liges des seigneurs ecclésiastiques ne pouvaient y prétendre. Le second monastère d'ailleurs était directement soumis à l'archevêque de Prague. Le suzerain mitré fit démolir les monuments hérétiques.

Aussitôt les luthériens s'émeuvent, se concertent, nomment des représentants, qui forment un comité de délibération et de défense. Ils envoient quelquesuns d'entre eux à la cour de Mathias, pour lui soumettre des observations. L'empereur ne tint pas compte de leurs plaintes, et ordonna de disperser leur assemblée. Croyant que les gouverneurs avaient pris d'eux-mêmes cette violente mesure, la noblesse utraquiste résolut d'en tirer vengeance. Le 23 mai 1618, les députés, portant presque tous des armes et suivis d'une nombreuse escorte, pénétrèrent dans le palais du Hradschin et envahirent la chancellerie impériale. Ils avaient à leur tête le comte Mathias de Thurn, un des proscrits réfugiés en Bohême pour se soustraire aux persécutions de Ferdinand II. Les membres du conseil les plus détestés, Martinitz et Slawata, furent jetés par les fenêtres après une explication orageuse, et eurent la chance de ne point se rompre le cou; précipité de la même manière, le greffier tomba comme eux sur des immondices et eut comme eux la vie sauve, quoiqu'il eût fait une chute de soixante pieds. Les chefs luthériens ayant ainsi donné une première satisfaction à leurs ressentiments, le comte de Thurn parcourut la ville afin d'exhorter le peuple au calme. Des troupes indigènes occupèrent le château, les employés prêtèrent serment aux États, une commission exécutive de trente membres fut élue, et le comte de Thurn nommé général des forces qu'on allait réunir. Le premier édit publié par le gouvernement national décrétait l'expulsion des jésuites, ces dévots intrigants qui passaient avec raison pour avoir causé tout le mal. La guerre de Trente-Ans venait de commencer.

Le premier épisode de cette guerre est connu. On sait que les Bohémiens battirent d'abord les troupes dirigées contre eux, envahirent à leur tour l'Autriche et les États de Ferdinand. Le comte de Thurn parvint deux fois jusque sous les murs de Vienne; mais, la · première, il ne fit que s'y montrer; la seconde, il entreprit le siége sans le conduire avec assez de résolution. Une défaite de l'armée auxiliaire commandée par Mansfeld le rappela en Bohême. Il pouvait affranchir à jamais l'Autriche et ne sut pas profiter de ses avantages (1). Les hussites toutefois proclamèrent la déchéance de Ferdinand, puis élurent à sa place Frédéric V, comte palatin, jeune homme étourdi, vaniteux, poltron, fainéant et incapable. Sa royauté ne dura qu'un hiver. Son armée ayant été battue, le 8 novembre 1620, sous les murs de Prague, il monta en carrosse et prit la fuite, sans même essayer de défendre sa capitale, qui eût bravé longtemps ou

<sup>(1)</sup> Le récit le plus net de cet épisode se trouve dans Pelzel : Geschichte der Bæhmen, Prague, 1774.

déjoué les efforts des agresseurs. Ferdinand, revêtu de la dignité impériale l'année précédente, se trouva maître absolu de la Bohème. Il y poursuivit sans obstacle et sans pitié la réaction catholique, depuis longtemps accomplie dans ses provinces héréditaires. Partout l'oppression politique suivait le despotisme religieux.

## CHAPITRE II.

LE SYSTÈME AUTRICHIEN APPLIQUÉ EN BOHÊME; LES QUARANTE-SEPT MARTYRS DE PRAGUE.

Pendant plus de trois mois Ferdinand resta immobile, n'exerça aucune vengeance et parut avoir oublié ses griefs comme ses desseins. Une amnistie générale avait été publiée, garantissant aux vaincus le pardon de leur défaite, la sûreté des biens, des personnes et de l'honneur. Quelques nobles profitèrent de ce délai pour se mettre en sûreté au delà des frontières; mais la majorité ne soupçonna point le piége. L'empereur attendait que Mansfeld et ses douze mille hommes eussent quitté la Bohême. Tout à coup, le 28 février 1621, quarante-huit personnages importants de la noblesse et de la bourgeoisie sont arrêtés, mis au cachot. Ce parjure avait été décidé dans une réunion d'ecclésiastiques, secrètement tenue par les deux confesseurs du prince, par quatre ches de l'ordre des jésuites et par les supérieurs des divers ordres religieux fixés en Autriche. Comme l'empereur manifestait des scrupules et demandait s'il pouvait, sans faillir, sans compromettre son salut, imiter le duc d'Albe, le père Lamormain lui dit d'un ton irrité:

Godfaire et prends tout sur ma conscience. De lendemain le courrier portant l'ordre fatal partait pour la Bohême.

Dès que ce perfide commentaire sur l'amnistie fut parvenu à Prague, le gouverneur, Charles de Lichtenstein, rassembla les commissaires impériaux dans une salle du Hradschin, tendue de noir et garnie de soldats. On y fit paraître l'un après l'autre les détenus pour leur annoncer leur condamnation à mort. Beaucoup d'entre eux n'étaient pas destinés seulement au gibet et à la hache; on avait voulu rendre leur fin plus cruelle: les uns devaient avoir d'abord la langue arrachée, la main droite coupée; les autres devaient être écartelés vivants. La sentence déclarait confisqués leurs biens meubles et immeubles, ce qui ruinait pour toujours leurs familles. Tous entendirent cet odieux décret avec une héroïque fermeté: pas un seul ne demanda grâce.

a Déchirez notre corps en mille morceaux, fouillez nos entrailles, dit le comte de Schlick, vous n'y trouverez rien que ce que nous avons nettement et sincèrement expliqué à la face du monde dans notre Apologie (1). Ce n'est pas l'ambition qui nous a poussés. Nous n'avons pris enfin les armes que pour défendre notre religion honnie, notre constitution violée, notre indépendance nationale foulée aux pieds. Frédéric a été vaincu, Ferdinand a remporté la victoire; mais l'issue de la guerre n'a point amélioré sa cause, n'a

<sup>(1)</sup> Hormayr a imprimé cette Apologie tout entière dans son Anemonen, t. II.

pas rendu celle de la Bohême moins équitable. Dieu nous a livrés entre vos mains. Que sa volonté s'accomplisse! que son nom soit béni! »

Cette lugubre audience dura depuis six heures du matin jusqu'à deux heures de l'après-midi. Les captifs, nobles et bourgeois, furent alors reconduits dans leurs prisons.

Le lendemain, comme le prince de Lichtenstein traversait la ville pour se rendre à la messe, les femmes, les enfants des condamnés, leurs parents les plus proches l'environnèrent, tombèrent à ses pieds, l'implorèrent avec des larmes et des sanglots.

— « La seule faveur que je puisse leur accorder, dit e prince d'un ton sec et d'un air froid, c'est de les faire ensevelir honorablement. »

Et aussitôt, devant les malheureux qui le suppliaient, il envoya un de ses serviteurs annoncer aux victimes qu'on exécuterait leur sentence le surlende main matin, au lever du soleil, que chacun d'eux pouvait appeler un jésuite, un capucin ou un ministre de la confession d'Augsbourg, mais qu'on ne les laisserait point communiquer avec des pasteurs utraquistes. La plupart d'entre eux suivant les principes de Jean Ziska, cette décision leur fut très-pénible. On voulait par là faire croire à l'électeur de Saxe qu'on ne persécutait pas les luthériens, mais seulement les hussites. Sans avoir été demandés, les jésuites et les capucins se glissèrent dans les prisons pour tâcher de convertir les dissidents; ils échouèrent tous, quoiqu'ils promissent aux condamnés leur grâce et la restitution de leurs biens. Le soir seulement, et de guerre lasse,

on introduisit auprès des vaincus les seuls ministres dont ils voulussent accepter les consolations (1). Les pasteurs les fortifièrent de leur entretien jusqu'au moment redoutable, les firent communier sous les deux espèces, et chantèrent avec eux des hymnes stoïques.

Le dimanche, on dressa l'échafaud sur la grande place de la vieille ville, nommée le Ring, où avait commencé la guerre des hussites, et on l'appuya au frontispice de la maison commune. Il était entièrement couvert de drap rouge. Contre la façade on éleva un trône et un baldaquin pour le gouverneur, on disposa des siéges pour les commissaires et pour les greffiers du tribunal. Sur la place, une potence allongeait son bras hideux. Une fenêtre de l'hôtel de ville donnait directement accès sur l'échafaud.

Ce même jour, les proserits, nobles et bourgeois, furent menés de leurs prisons respectives au palais municipal. Tandis qu'ils cheminaient à pied dans les rues, ils chantaient les paroles du quarante-quatrième psaume. Tout le monde accourait aux fenêtres, et le peuple fondait en larmes sur leur passage.

Les martyrs ne fermèrent pas un instant les yeux. Ils prièrent, ils s'exhortèrent toute la nuit, se donnant l'un à l'autre des témoignages de leur foi inébranlable et attendant l'aurore qui devait être pour eux la dernière. Comme le jour paraissait, un arc-en-ciel dessina dans les nuages sa courbe radieuse. Ils tom-

<sup>(1)</sup> L'un de ces prêtres, Jean Rosacius, a écrit une relation de tout ce qui se passa dans les cachots.

bèrent à genoux et louèrent le Seigneur; l'un d'eux s'écriamème d'un accent inspiré:

- « C'est le signe de l'alliance que Dieu a contractée avec le genre humain; c'est l'arche sur laquelle repose son trône glorieux, suivant les paroles de l'Apocalypse. Jésus nous ouvre le ciel: il est la voie, la vie et la vérité! »

A ce discours ingénu répondit la voix du canon, qui tonnait sur la plate-forme du château royal. Il était quatre heures du matin, et ces sons lugubres annon-çaient le commencement du sacrifice. Plusieurs escadrons de uhlans occupèrent la grande place et l'embouchure des rues voisines; un triple rang de chasseurs et d'arquebusiers environna l'échafaud. De forts pelotons, pourvus d'artillerie, s'installèrent au milieu des principales voies de communication; des patrouilles de cuirassiers se mirent en marche et sillonnèrent la ville pendant toute la cérémonie.

Le prince de Lichtenstein monta sur son trône, et les commissaires impériaux s'assirent près de lui. Des hallebardiers leur servaient de gardes. La place, les rues, les fenêtres, les toits fourmillaient des pectateurs. Tous les visages exprimaient la consternation ou la pitié. On eût dit que c'était le dernier jour de la Bohême qui éclairait ces odieux préparatifs. A cinq heures, les rauques accents du canon retentirent de nouveau: la funèbre scène allait commencer. Les victimes s'embrassèrent, et se firent mutuellement leurs adieux.

Le premier qui parut sur l'estrade fut le comte de Schfick, un des plus puissants, des plus riches et des plus nobles seigneurs du pays. L'électeur de Saxe,

chez lequel il avait cherché un refuge, l'avait livré à l'empereur. C'était un homme de cinquante-trois ans, d'une taille et d'une figure majestueuses, qui avait encore une grande beauté. Les jésuites le poursuivirent jusque sur l'échafaud. « Je vous prie de me laisser en paix », dit-il au père Sédécius d'un ton imposant. Et comme le soleil, dans toute sa splendeur, vint à dépasser les toits de la ville, le martyr leva la main vers le ciel: « Soleil de la justice divine, s'écriat-il, ô Jésus! daigne me conduire à la lumière éternelle par delà les ténèbres de la mort! » Puis, d'un air calme et digne, il parcourut plusieurs fois l'échafaud. Sa condamnation portait qu'il serait écartelé vivant, et que ses membres seraient cloués à des poteaux dans vivers carrefours. « Pensez-vous que jeregrette une fosse creusée de vos mains? » avait-il répondu au tribunal. Mais la clémence de l'empereur lui ayant fait grâce de ce supplice atroce, il devait seulement perdre la tête. Il s'agenouilla enfin devant le billot et reçut le coup mortel. L'exécuteur lui trancha ensuite la main droite. Des larmes brillaient dans tous les yeux, des sanglots s'échappaient de toutes : les poitrines. Sous le bloc de bois, on avait étendu une pièce de drap rouge. Quand le bourreau eut fini sa besogne, des individus masqués enveloppèrent les restes du comte dans le morceau d'étoffe et les emportèrent. Sa tête et sa main, comme celles de ses compagnons, devaient être suspendues dans une cage de fer, à la tour qui dominait le pont de la Moldau. Le comte de Schlick avait fait de profondes études, parlait couramment le latin et le grec.

Celui qui parut après lui sur la scène sanglante, Wenceslas de Budowa, était un érudit célèbre dans toute l'Europe. Il avait été ambassadeur de l'empire à Constantinople, connaissait à fond les langues orientales, la littérature grecque et la littérature romaine. Ses talents et son savoirne le rendaient que plus odieux aux jésuites, qui craignent et abhorrent toute influence étrangère à leur ordre. Il avait soixante-quatorze ans lorsqu'il fut amené devant les juges et condamné. On lui offrit sa grâce. Il sourit avec dédain : « Vous êtes altérés de notre sang depuis un si grand nombre d'années, dit-il aux membres du tribunal, que je ne veux pas vous empêcher d'éteindre votre soif; j'aime mieux mourir que de voir mourir ma patrie. Malo mori, quam patriam videre mori. »

Son cadavre fut enveloppé, comme celui de toutes les autres victimes, dans un morceau de drap rouge, et emporté par des hommes masqués.

Le général Christophe de Polzicz lui succéda. C'était lui qui, pendant le siége de Vienne par le comte de Thurn, avait canonné le château impérial, où tremblait Ferdinand, et avait lancé des boulets dans ses fenêtres. Avoir effrayé l'empereur était un crime impardonnable. Les connaissances du général en histoire naturelle, ses voyages en Asie, en Afrique, l'avaient d'ailleurs rendu célèbre. Le bourreau hésitait à frapper cet homme illustre. « Les Juifs ont bien attaché sur la croix le fils de Dieu! » lui dit le vétéran; et il lui fit signe de remplir son ministère.

On vit alors un spectacle capable d'exciter une

éternelle indignation. Un chevalier de quatre-vingtdix ans, Gaspard Kaplizz, arriva d'une allure chancelante sur le théâtre du meutre. Le malheureux vieillard avait craint de faiblir au moment suprême, et, en quittant le vestibule de l'échafaud, il avait murmuré cette prière: « Mon Dieu, fortifiez mon cœur pour que je ne perde point courage devant mes ennemis, et que je ne meure pas comme un homme timide! » Quand il fut arrivé près du billot, ses genoux roidis par l'âge, avaient peine à se plier. « Dès que vous me verrez en posture, dit-il au bourreau, exécutezmoi sans délai, car je ne pourrai garder longtemps cette pénible attitude. » Et il courba ses membres avec effort, il inclina sa tête blanchie. Mais le pauvre vieillard s'était placé de façon à gêner le maître des hautes œuvres et à rendre l'opération difficile. Le bourreau le pria de soulever sa tête. Le ministre Rosacius, qui l'accompagnait, tui dit alors: « Mon noble seigneur, vous avez recommandé votre âme à Dieu; offrez-lui encore joyeusement cette tête blanchie, et redressez-la vers le ciel. ». Le vieillard sourit, leva son front en appuyant ses mains sur le billot, et le large glaive de l'exécuteur lui trancha le cou.

L'affreuse scène continua. Si l'un des martyrs essayait de parler au peuple, un roulement de tambours, une fanfare de trompettes couvraient sa voix. L'opérateur sinistre arrachait la langue à quelquesuns avant de leur asséner le coup mortel. Parmi ces derniers se trouvait le plus fameux des vaincus, Jean de Iessen, que les anatomistes regardent comme un des fondateurs de leur science. On respectait dans toute l'Europe cet ami de Képler et de Tycho-Brahé, successivement choisi pour médecin par les empereurs Rodolphe et Mathias. Ferdinand lui portait une haine mortelle, parce qu'il avait contrarié ses manéges en plusieurs circonstances. Originaire de Hongrie, Iessen avait la taille haute, la force muscu-laire de la race magyare. Quand il eut fait quelques pas sur l'estrade, il se retourna vers le prince et vers les juges, se redressa de toute sa hauteur et, dominant de sa voix sonore les tambours et les trompettes, il s'écria :

« C'est en vain que Ferdinand assouvit sa rage sanguinaire : Frédéric V, le roi élu par nous, montera de nouveau sur le trône de la Bohême. »

L'exécuteur s'approcha pour lui arracher la langue, comme le portait sa condamnation. « Je m'afflige, dit le savant docteur, de perdre si outrageusement cette langue, qui a parlé tant de fois, et non sans gloire, à des empereurs, à des reines et à des princes. Mais ni ce traitement honteux, ni le dépècement de mon corps ne m'empêcheront de ressusciter pour la vie éternelle. Des patriotes viendront d'ailleurs enlever nos têtes de leur cage de fer et leur rendre pieusement les derniers devoirs. » Quand la mutilation fut accomplie, le héros essaya encore de parler; malgré le sang qui lui remplissait la bouche, qui coulait sur ses lèvres jadis éloquentes, il priait en balbutiant avec effort, en tenant ses mains levées vers le ciel. Bientôt il s'agenouilla, et l'exécuteur mit fin à son supplice. Après la mort de toutes les victimes, on transporta son corps sous le gibet, on le coupa en quatre parties, et l'on cloua ces membres sanglants sur des poteaux.

Parmi les condamnés, un seul professait la religion catholique. Il descendait d'une ancienne famille royale, et se nommait Czernin de Chudenitz. Avant la guerre, il commandait en sous-ordre le château de Prague. On l'accusait d'y avoir introduit les rebelles. Il réfuta victorieusement cette imputation en montrant un ordre écrit de son supérieur, qui lui enjoignait d'ouvrir les portes. Son crime réel était d'avoir vu le jour dans une famille protestante et d'avoir longtemps prié Dieu avec les luthériens. Les jésuites ne lui pardonnaient pas sa tolérance à l'égard de ses anciens coreligionnaires, les avis qu'il donnait en toute occasion de les prendre par la douceur. Un motif politique l'avait en outre fait désigner pour l'hécatombe. Ferdinand et ses conseillers ne voulaient pas que cette boucherie eût l'air d'une persécution religieuse, et ils avaient décidé qu'un personnage catholique mourrait avec les protestants et servirait à déguiser leurs véritables intentions. Ses vastes domaines enfin excitaient de basses convoitises : on l'avait choisi de préférence à beaucoup d'autres, afin de recueillir ses dépouilles. Il était dit dans sa sentence qu'on lui couperait les doigts de la main droite, qui aurait dû mieux tenir les clefs du château. Il s'unit de cœur aux pieux exercices de ses compagnons d'infortune, repoussa le jésuite qui le suivait sur l'échafaud, et s'écria : « Vous pouvez prendre mon corps; mon âme se rit de vos vengeances. » Quelques secondes après, il avait cessé de vivre.

Chaque fois qu'un ministre protestant revenait de l'estrade où il avait exhorté une victime, il rendait témoignage à son inflexible constance et fortifiait ainsi la résolution des survivants. Lorsque tous les nobles eurent péri, on procéda au meurtre des chefs bourgeois. Quarante-sept personnes furent mutilées, décapitées, de cinq heures à neuf heures! Quel spectacle pour le prince de Lichtenstein et ses auxiliaires impériaux! quelle scène touchante pour les âmes dévotes! Les têtes d'un bon nombre furent fixées sur des pieux plantés devant leur demeure : on cloua la tête et la main de Léandre Ripel contre la porte même de la maison commune. Wodnyansky fut pendu au gibet dressé sur la place; deux sénateurs, le beau-père et le gendre, éprouvèrent le même sort; leurs cadavres oscillèrent à un balcon de l'hôtel de ville.

Un seul, parmi les vaincus, obtint une commutation de peine, au moment où il allait s'agenouiller devant le billot : il se nommait Sixt von Ottersdorf, et survécut plus de trente ans à ses compagnons.

Pendant que la fleur du royaume tombait ainsi sous le glaive, Ferdinand s'occupait d'eux et leur donnait à sa façon des marques d'intérêt. Le pieux empereur avait entrepris pour ses victimes un pèlerinage à Mariazell, lieu de dévotion alors célèbre. Là, prosterné devant la statue de la Vierge, il priait sans relâche la sainte madone « d'implorer Dieu en faveur des rebelles, pour qu'il daignât éclairer leur intelligence et les faire rentrer dans le sein miséricordieux de l'Église catholique, la seule qui puisse sauver les

âmes. » Il avait pourtant donné des ordres féroces, choisi des agents implacables. Dix des martyrs ne comptaient pas entre eux moins de sept cents ans!

Les têtes et les mains des suppliciés restèrent dix ans dans leur cage de fer, sur la tour qui dominait le pont de la Moldau. Après la bataille de Leipsig, les proscrits revinrent en Bohême avec l'armée suédoise; Prague fut encore gouvernée par le comte de Thurn. On enleva les ossements blanchis des martyrs, et un cortége solennel les transporta au Vatican de la Bohême, à l'église de Stein. On y célébra l'office, on y prononça une oraison funèbre; mais comme la guerre continuait, que le pays pouvait retomber sous la domination de l'empereur, on n'osa point les ensevelir pendant le jour. Des hommes déguisés les prirent au milieu de la nuit, et les enterrèrent secrètement, pour que la haine opiniâtre des jésuites ne fouillât point leur tombeau.

Ce premier sacrifice n'était que le début de la persécution, un faible avant-goût des cruautés, de la terreur que préparait Ferdinand. Le lendemain de l'exécution, les trois avocats municipaux furent fouet-tés publiquement par le maître des hautes œuvres, le premier devant l'ancien hôtel de ville, le second devant la Monnaie, le troisième devant l'auberge du Cerf-Vert. Le greffier communal, qui avait reçu Frédéric V, le jour de son entrée solennelle, dans le vieux costume en usage à l'époque de Jean Ziska, eut la langue clouée au gibet, et ne fut relâché qu'après l'avoir ensanglanté deux heures!

Mathias Borbon, médecin de trois empereurs, de-

vait être décapité; mais le prince de Lichtenstein le sauva, et son innocence fut mise hors de doute. Chrysostome Schrepel, un des juges ou, pour mieux dire, un des commissaires qui l'avaient condamné, entra dans une violente fureur; il avait à la cour et avec les jésuites des relations importantes, dont le gouverneur lui-même devait se préoccuper. Or, il convoitait le splendide hôtel de Borbon. Pour décharger sa bile, ce drôle fit un jour attaquer le médecin au moment où il quittait le prince; des hommes apostés le bâtonnèrent si cruellement qu'il faillit rester sur la place et eut toutes les peines du monde à s'échapper. On l'obséda ensuite dans le but de le convertir. Las de ces persécutions, il se rendit en Pologne, où il fut accueilli, employé par le roi Ladislas, où il mourut dans l'exercice de ces hautes fonctions.

Après le supplice des quarante-sept martyrs, des échafauds et des gibets se dressèrent sur tous les points de la Bohème. Les sentences de confiscation, d'exil et d'emprisonnement perpétuel se suivaient sans relâche. Les persécuteurs en aggravèrent les conséquences par une invention diabolique: un décret de l'empereur condamna tous les fils et petits-fils des individus traités en criminels, sous un prétexte ou sous un autre, à porter au cou un cordon de soie rouge imitant le passage de la hache. Cet emblème avait pour but de les faire constamment souvenir que, s'ils avaient encore la tête sur les épaules, c'était par la tolérance du souverain. Il les désignait, en outre, à la surveillance des jésuites. Quelles idées

devait entretenir dans l'esprit des jeunes gens cet abominable signe, qui leur rappelait la captivité, le désespoir ou la mort de leurs proches, le supplice dont ils étaient eux-mêmes menacés? Ils erraient comme des ombres, tenant à peine à une existence si précaire, lisant dans tous les regards la pitié ou la haine, et portant déjà la marque du coup fatal. Les dévots ont parfois de singulières inspirations!

La Bohême perdit toutes ses libertés politiques et religieuses, le droit d'élire ses propres souverains: la 'noblesse ne put même transmettre ses biens sans avoir obtenu le consentement de l'empereur. Après la bataille de Prague, Adam de Waldstein avait apporté à Ferdinand l'édit de tolérance et les autres chartes, où se trouvaient constatés les priviléges du pays. — « Voilà donc, s'écria le monarque, les griffonnages qui ont causé tant de soucis à mes prédécesseurs! » — Et il déchira les titres sacrés, dont il jeta les débris au feu. Ce qu'il voulait, c'était cette usurpation des droits de tous par un seul homme, cette confiscation de la vie d'un peuple, qu'on nomme le pouvoir absolu.

La langue et la littérature indigènes furent aussi proscrites, anéanties pour jamais. Tous les livres bohémiens, tous les manuscrits précieux du temps de Charles IV, Georges Podiebrad et Rodolphe II, périrent comme la bibliothèque d'Alexandrie. On les déclara en masse sacriléges et hérétiques; transportés, empilés à la voirie, où ils formaient des monceaux énormes, ils furent solennellement brûlés avec une joie sauvage.

On s'acharna contre tout ce qui rappelait aux Bohémiens les glorieux souvenirs de leur histoire. Le jeudi-saint de l'année 1622, le grand calice d'or, qui figurait symboliquement la doctrine des hussites, et la redoutable épée de Jean Ziska, devant laquelle tremblaient les rois et les empereurs, furent enlevés l'un et l'autre de l'église de Stein, où on les gardait religieusement; le 6 juillet, jour anniversaire du supplice de Jean Huss, on ferma tous les temples hétérodoxes.

Cependant les rigueurs contre les personnes allaient leur train. Ce qu'il y avait de plus effrayant dans ces persécutions, c'était leur complète irrégularité. La participation à la résistance et le degré de cette participation ne fixaient nullement la peine: les sévices dépendaient absolument des relations personnelles, des opinions en matière religieuse, surtout de la fortune que l'on possédait, car les hommes bien pensants témoignaient une grande avidité pour les châteaux, les domaines, les splendides mobiliers des vaincus. Dans une lettre fameuse adressée à l'empereur Mathias, Ferdinand lui avait déjà vanté les confiscations comme une ressource admirable. « Les biens des rebelles servent ainsi à payer les frais de la guerre, disait-il; la soumission que produisent les châtiments et les supplices a un avantage de même nature, car, dans les assemblées des états et dans toutes les circonstances analogues, elle fait voter d'abondantes contributions.

On installait donc partout, comme juges et commissaires, des fanatiques ultramontains ou des protestants

renégata: on leur abandonnait sans contrôle les luthériens et les hussites. D'insatiables parvenus, sortis de la dernière fange, réglaient le sort des personnages les plus nobles, les plus considérés. Toute dénonciation passait pour un fait incontestable; le rebut de l'espèce humaine témoignait devant les tribunaux qui avaient usurpé les fonctions de la justice. Martin de Huerda, ancien garçon tailleur, après avoir servi comme laquais dans plusieurs familles bohêmes, était devenu espion et enfin soldat. Par sa résolution et sa souplesse, il obtint dans la cavalerie le titre de capitaine; par ses intrigues avec les femmes, celui de baron. Une grande dame, dont il avait porté la livrée, l'avait longtemps entretenu, car il était joli garçon, amusant et robuste. Ce fut lui qu'on expédia pour annoncer à Ferdinand la victoire de Prague. Comme l'empereur causait avec lui des mesures qu'on allait prendre: « Faites tout tailler en pièces, sans distinction de rangs et de personnes, lui dit le gredin, pour qu'il ne reste ni bras ni jambe de ce peuple hérétique. » Martin publia lui-même son odieux propos, en se glorifiant de l'avoir tenu. Le monarque lui répondit: « Malheureusement, l'électeur de Bavière a déjà fait espérer leur grâce aux rebelles. Mais on trouvera d'autres moyens pour abaisser ce peuple présomptueux, pour détruire l'hérésie, et pour tout ramener dans le sein de l'Église catholique, seul port du salut.

Un autre aventurier, Paul Michna, émettait des vues différentes sur la marche qu'il fallait suivre. C'était le fils d'un boucher de Budin, qui, dès son adolescence, avait servi comme laquais chez les jésuites. Une prompte élévation avait été la récompense de son zèle sanguinaire contre sa patrie. On l'avait gorgé de biens, nommé d'abord chevalier, puis baron, puis élevé au rang de comte. Il jugeait inhabile, ou du moins prématuré, le système d'extermination et d'expulsion en masse. La noblesse dissidente possédait encore, suivant lui, trop de choses précieuses qu'elle pouvait emporter, qui adouciraient son exil. Mieux valait la rainer peu à peu de fond en comble, l'épuiser adroitement et la bannir ensuite. Ce procédé obtint l'adhésion du gouvernement.

Comme Prague et les autres villes importantes s'étaient livrées sans condition, vu la promesse d'amnistie, et se trouvaient sans défense, on permit aux soldats d'envahir pendant la nuit les maisons des riches citoyens et de les piller. Ne voulant point perdre leur part du butin, les officiers se masquaient ou se déguisaient pour ces expéditions infâmes, et donnaient à leurs soldats l'exemple de l'avidité. Les larrons en uniforme se vantèrent d'avoir ainsi soustrait plusieurs tonneaux d'or. Le pays ouvert fut rançonné avec la même audace et la même violence par des bandes farouches, composées d'Altemands, d'Italiens, de Français, de Cosaques, d'Espagnols, de Polonais et de Wallons, qui se faisaient un jeu du meurtre ét de l'incendie.

Les soldats qu'on logeait chez les particuliers ne les traitaient guère mieux: ils poussaient au delà de toutes les bornes l'insolence et la prétention. Le simple paysan devait leur servir des repas somptueux,

et encore refusaient-ils de se mettre à table, si leur hôte ne plaçait un beau thaler sous leur assiette ( le thaler vaut trois francs soixante-quinze centimes).

Ce brigandage autorisé devint le prétexte de mesures non moins ruineuses. Partout furent lancées des commissions impériales qui promettaient à un chacun le repos, la sécurité, moyennant finance; pour s'affranchir des logements militaires, des pillages nocturnes, il suffisait de payer une somme, mais la somme était exorbitante. Frappés de terreur, les nobles, les bourgeois, les campagnards s'empressèrent de la donner. Aussitôt, nouvel artifice. Dans l'intérêt même du peuple, on voulait former des approvisionnements militaires, et les achats, bien entendu, exigeaient des fonds, beaucoup de fonds. Puis c'étaient des régiments qu'il fallait vêtir et armer: on payait encore. A peine étaient-ils pourvus qu'on les dirigeait ailleurs et qu'on les remplaçait par des bandes de gueux en haillons. Force était de les habiller comme les autres, de vider sa bourse. Les vainqueurs n'acceptaient que des pièces de bon aloi.

En 1622, lorsqu'on crut avoir soutiré du pays tout le numérairé, on l'inonda d'une monnaie de cuivre argenté, que l'on déclara illégale deux ans après. Elle perdit sur-le-champ les neuf dixièmes de sa valeur : le commerce fut anéanti, la misère générale portée au comble. Michna, l'ancien garçon boucher, s'applaudissait fort de cette tactique. — « La monnaie conventionnelle, disait-il, a plus ruiné la Bohême que dix ans d'occupation militaire et que si on l'avait à moitié réduite en cendres. »

Bientôt parut un décret des plus bizarres: il portait que quiconque avait prêté une somme d'argent pendant la guerre et pris part à la rébellion n'en serait jamais remboursé; que, si la somme avait été prêtée avant les troubles, il en perdrait une moitié avec les intérêts; quant à l'autre moitié, il ne la toucherait que dans dix ans. Le fisc recevait les fonds au lieu et place des créanciers.

Mais des mesures générales ne satisfaisaient pas la rancune de Ferdinand. Neuf mois après la terrible exécution du 21 juin, il proclama une amnistie d'un nouveau genre: c'était un piége qu'il tendait à ses adversaires. Pour jouir de la faveur annoncée, tous les hommes compromis devaient se signaler euxmêmes, se faire inscrire sur la liste des graciés. Sept cent vingt personnes de l'aristocratie eurent foi dans la parole du prince, et, désirant sortir d'inquiétude, s'avouèrent coupables de rébellion. Aussitôt leurs biens furent confisqués en totalité ou en partie; ceux que l'on ne dépouilla point complétement perdirent le tiers, la moitié ou les deux tiers de leurs possessions. Cet acte de clémence rapporta au pieux élève des jésuites quarante-trois millions de florins, somme prodigieuse pour le temps. La liste des confiscations remplissait un gros volume in-folio.

Les mêmes violences, les mêmes déloyautés passèrent comme une peste sur la Moravie; car la Moravie s'était associée à la résistance de la Bohême, et le comte de Thurn avait essayé d'y prolonger la lutte après la soumission du dernier pays. Toute la noblesse, à la tête de laquelle se trouvait la famille du

futur chancelier Kaunitz, perdit ses biens et dut aller vivre sur la terre étrangère. C'était dans la maison d'Ulric de Kaunitz, à Brünn, que Frédéric V avait été acclamé roi; une sentence capitale fut rendue contre son fils, mais l'Empereur lui accorda sa grâce.

« Quand même il y aurait parmi vous des innocents, disait la noire milice de saint Ignace, ils n'en seraient pas moins punissables, ayant au front la tache originelle de l'hérésie et sur la conscience la possession d'une trop grande fortune. »

La partie la plus riche, la plus active de la population fut ainsi exterminée ou mise en fuite. Hormayr, conservateur des archives de Vienne pendant vingtcinq ans, a dressé une liste effrayante; où l'on voit figurer parmi les bannis les chefs de toutes les principales familles (1). Un célèbre historien du temps, Paul Stransky, chassé de Leitmeritz avec une brutalité farouche, se sauva dans le nord de l'Allemagne, puis en Hollande, où il écrivit un livre pour dépeindre les souffrances de ses compatriotes. Le fameux Comenius, après avoir vu succager ses biens, détruire sa vaste bibliothèque, et, douleur plus grande encore! brûler ses manuscrits, trouva un refuge en Pologne; il y publia un travail philologique bien connu des érudits et intitulé : Janua linguarum. En Angleterre, il fit paraître son Orbis pictus, qui sert encore de modèle à des compositions analogues (2). Quand il mourut octogénaire à Amsterdam, il avait passé

<sup>(1)</sup> Taschenbuch fur die vaterlændische Geschichte, Jahrgang 1836.

<sup>(2)</sup> M. Gailer vient justement de publier un livre de cette espèce : Néver Drès pictus fur die Jugend, nach Comenius.

cinquante ans hors de son pays. Les exilés peuplerent la Hongrie supérieure, qui ne fut jamais si florissante, les magnats de ces cantons les ayant reçus avec une généreuse hospitalité. La Pologne fut encore un lieu d'asile pour les proscrits; la famille Radzivillet le palatin de Belcz leur témoignèrent le plus noble intérêt. Le Danemarck, l'Angleterre, la Hollande ne les accueillirent pas moins chaleureusement. Comme nos calvinistes après la révocation de l'édit de Nantes, les réformés bohêmes et moraves semèrent toute l'Europe de leurs groupes fugitifs. Le duc de Brieg en Silésie, le margrave d'Anspach et de Bayreuth, l'électeur de Saxe, leur ouvrirent leurs États. Ils enrichirent de leur industrieuse activité non-seulement la Hongrie, comme nous le disions tout à l'heure, mais la Poméranie et le Brandebourg. Un certain nombre changérent même de continent : ils allèrent er Asie, en Amérique, chercher la liberté de conscience. On trouve au delà des mers quelques villes qui portent les mêmes noms que les villes bohêmes et moraves, Fulnek, Prerau, Herrenbut: c'étaient des souvenirs de la patrie que les malheureux traosportaient dans le désert.

Ces souvenirs furent, pour beaucoup d'entre eux, une cause de douleurs nouvelles et un arrêt de mont. Les armées suédoises et saxonnes pénétrèrent plusieurs fois au cœur de la Bohême, pendant la guerre de Trente-Ans. Ainsi la victoire de Iankau, remportée par le vaillant Torstenson sur les bandes impériales, lui auvoit cette terre ensanglantée. Chaque fois, de nombreux bannis accouraient pour reveir leur sol

natal, les châteaux de leurs aïeux où se prélassaient des familles étrangères, le ciel qui avait éclairé leur enfance, les campagnes où s'était passée leur jeunesse. Chaque fois, les revers de leurs protecteurs les faisaient tomber entre les mains des jésuites; ils mouraient dans les tortures, ils languissaient dans les cachots, victimes de leur indomptable espérance, de leur foi aux représailles de l'éternelle justice.

Les plus avisés seulement, les plus flegmatiques, se tenaient sur leurs gardes. L'Empereur fit offrir sa grâce à Frédéric de Roggendorf, ex-gouverneur d'une province autrichienne, s'il voulait revenir dans son pays. — Quelle grâce? demanda-t-il. Est-ce la grâce accordée aux nobles de la Bohême: la mort par la hache? A ceux de Moravie: une prison perpétuelle? A ceux d'Autriche: la confiscation de tous leurs biens?

Traitant de cette manière les personnages les plus considérables, on épargnait encore moins les bourgeois, les ouvriers et les paysans. Les moyens employés contre ces malheureux étaient de véritables outrages à la nature humaine. Ainsi, l'on conduisait les villageois, leurs femmes et leurs enfants à la messe en lançant sur eux des bouledogues, en les lacérant avec des fouets de piqueur. Non-seulement on exigeait d'eux une abjuration formelle et publique, mais on les forçait à cracher sur le calice, symbole de leur croyance, et à le fouler aux pieds. Beaucoup de seigneurs apostats, comme Mittrowsky, Guillaume Klenau, Slavata et Martinitz, emprison-

naient, torturaient leurs vassaux, les rouaient de coups, soit avec des bâtons, soit avec le plat de leurs sabres, pour les faire agenouiller devant le saint-sacrement; leur ouvraient la bouche avec la crosse de leurs fusils, avec des tringles de fer, pour 'y introduire l'hostie et les faire communier sous une seule espèce. Un noble, appelé Kinko Czernohorsky, et bien digne de porter ce nom barbare, entra à cheval dans l'église de Kerxzin, galopa vers l'autel, saisit la coupe pleine du vin consacré, puis versa le liquide dans la bouche de sa monture, en s'écriant : -- Mon cheval vous vaut bien; il est comme vous utraquiste (1). — Après cette insolente parole, il tomba l'épée à la main sur les fidèles, en blessa un grand nombre, en tua plusieurs, et en traina quelques-uns bors de l'église comme des prisonniers de guerre.

Quand les menaces, les coups, les spoliations, les tortures ne suffisaient pas pour convertir les hétérodoxes, on les attaquait par le plus noble et le plus profond des sentiments humains : on prenait leurs enfants, on les martyrisait sous leurs yeux, afin de dompter leur résistance et d'accabler leur courage. Les parents ne pouvaient sans fléchir voir tenailler, mutiler leurs fils et leurs filles. Un prêtre leur dictait alors la formule d'abjuration. Deux officiers, dans une de ces expéditions féroces, saisirent un enfant nu et, le tenant chacun par un pied, le partagèrent avec leurs sabres, puis offrirent au père, à la mère,

<sup>(1)</sup> On nommait ainsi les hussites, du mot latin utraque, parce qu'ils communiaient sous les deux espèces.

les moitiés sanglantes. — « Le voilà sous les deux espèces, » dirent-ils d'un air jovial et comme charmés de leur plaisanterie (1).

Qu'on se figure le sort des prêtres dissidents au milieu d'une telle persécution! Ils étaient livrés sans défense à la bestialité des troupes. Les soldats entrèrent chez le curé de Bistritz, vieillard de soixantedix ans, que la maladie tenait couché, pillèrent sa maison, puis le fusillèrent dans son lit; le prédicateur Paul Moller fut tué d'une balle pendant qu'il était en chaire; on poignarda, on éventra chez lui le ministre Capito. Certains ecclésiastiques mouraient d'une mort plus lente et plus affreuse : les soudards entassaient leurs livres, leurs manuscrits, les suspendaient au-dessus et y mettaient le seu. Es en rôtirent d'autres sur des charbons ou devant un brasier, comme Laurent Kurzius, Jean Bereneck, Moses, Antecœnius, pour leur extorquer de l'argent. Après avoir garrotté un prêtre du nom de Maresch, ils violèrent devant lui ses deux filles, le lapidèrent ensuite, le percèrent de leurs lances, le hachèrent de leurs sabres. A d'autres, ils tranchaient la main droite, puis la tête; un certain nombre, comme Mathias Ulisky, furent coupés en quatre morceaux. Jean Buffler, attaché à un arbre, servit de cible aux protecteurs du dogme ultramontain. Quand les soldats passaient près d'un ministre réformé, ils tiraient sur lui comme sur une bête fauve, et laissaient là son

<sup>(1)</sup> Hormayr, Taschenbuch für die vaterlændische Geschichte; Jahrgang 1836.

cadavre. Un édit parut enfin, qui ordonnait à tous les prêtres hussites de quitter la Bohême et la Moravie dans l'espace de huit jours. On réservait le même sort aux ecclésiastiques luthériens, mais on attendait un moment favorable, et l'on cherchait un prétexte pour ne pas scandaliser l'électeur de Saxe.

Les morts eux-mêmes n'étaient pas tranquilles dans leurs tombeaux. Les restes du glorieux Jean Ziska, de l'éloquent Rockyczana furent arrachés de leurs sépulcres et dispersés sur la terre comme des immondices. Aucun prêtre hétérodoxe, aucun hussite, ne put désormais être enseveli avec les honneurs funèbres.

« Ces mesures ne doivent ni vous surprendre ni vous irriter, » allaient partout prêchant les jésuites : « nous ne travaillons que pour votre bien. Les hérétiques sont comme des enfants ou comme des malades en proie à la fièvre chaude, dont on éloigne tous les objets avec lesquels ils pourraient se blesser. Faut-il leur enlever un couteau, une rapière, on les cajole, on les gagne par des promesses que l'on ne veut point tenir. Félicitez-vous donc de ce que l'on vient au secours de vos pauvres âmes, et témoignez votre gratitude à l'Empereur, soutenez-le de tous vos biens, secondez-le de tous vos efforts. Si le dogme catholique pouvait renfermer quelque erreur, si l'on pease courir des dangers en l'embrassant, en bien! nous prenons tout sur notre conscience: nos âmes répondront de nos paroles. » Des motifs si pieux autorisaient les plus violents procédés; on établit, en conséquence, une véritable inquisition, nommée la Contre-Réforme, que l'on arma de pouvoirs illimités, dont les jugements étaient sans appel, et que dirigeait l'archevêque de Prague.

Il semble que nous ayons atteint les dernières limites de l'hypocrisie et de l'horreur, que nous ne puissions rien ajouter : ce qui nous reste à dire est pourtant plus effroyable encore. Pendant deux siècles, le gouvernement autrichien a défendu d'écrire sur ces matières, a tenu fermées les archives de Vienne. Le courage d'Hormayr, la révolution de 1848, l'adresse de quelques savants, la gauche servilité des panégyristes, l'ignorance probable du jeune Empereur, ont enfin ouvert la sinistre catacombe: il en sort des milliers de fantômes accusateurs. Il est temps de les nommer, de faire connaître leur histoire. Je dresse, sans doute, un affreux inventaire, mais il le faut : il faut que l'humanité sache ce que lui a coûté le droit de libre examen, ce droit sans lequel les garanties politiques, les lois civiles, ne préservent ni de la persécution, ni de la ruine, ni du bannissement, ni de l'échafaud; car, en vertu de principes métaphysiques, on les viole toutes, et l'on fait rétrograder les nations vers la barbarie, sous prétexte de les ramener dans le bon chemin.

Implacable et astucieuse, la réaction avançait pas à pas, frappant l'une après l'autre les diverses classes de citoyens, entretenant la terreur, graduant la persécution, et inventant chaque jour des fléaux pour accabler un peuple sans défense. Ignoraient-ils donc, ces bourreaux fanatiques, les belles paroles de saint

Luc (1): « Ne jugez point, et vous ne serez pas jugés; ne condamnez point et vous ne serez point condamnés: car on vous appliquera la mesure dont vous aurez vous-même fait usage. » Ou bien n'avaient-ils réellement ni foi ni loi, et poursuivaient-ils seulement un but terrestre, en invoquant toujours le ciel que révoltait leurs maximes, en priant comme d'autres blasphèment, en consacrant l'hostie avec des mains ensanglantées?

Le 28 septembre 1622, tous les memnonites et anabaptistes furent sans distinction expulsés du pays, sous prétexe que l'un d'eux avait reçu dans sa maison Frédéric V, le roi d'hiver, comme on l'appelait par moquerie. Au mois d'octobre vint le tour des ministres luthériens. Le nonce du pape, le sieur Caraffa, trouvait lui-même cette mesure précipitée. Ferdinand répondit: — Ma conscience ne me permet pas de souffrir un seul hérétique dans un pays que je gouverne. — Dure parole soufflée au prince bigot par le père Lamormain, et qui annonçait de nouvelles proscriptions. D'autres édits accompagnèrent, en effet, la sentence d'exil. Aucun bien ne put désormais figurer sur le cadastre comme appartenant à un sectateur de la réforme; aucun protestant n'eut le droit de siéger dans un conseil municipal. Chez ceux qui ne voulaient pas se convertir, on logeait des soldats croates, espagnols ou vallons, cruels comme des fanatiques et insolents comme des vainqueurs.

L'Autriche proprement dite ne faisait point partie

<sup>(1)</sup> Chap. VI, versets 37 et 38.

des États héréditaires de Ferdinand; il n'avait commencé à l'administrer, au nom de l'Empereur, qu'en 1613, et n'y exerçait l'autorité souveraine que depuis la mort de Mathias, en 1619. Il n'avait donc pas eu le temps d'y rétablir le catholicisme par la perfidie et la violence. Les décrets tyranniques lancés contre la Bohême et la Moravie, où l'on s'autorisait d'une bataille gagnée pour commettre tous les crimes, eurent bientôt force de loi dans une province demeurée tranquille et fidèle. Ainsi le voulait l'ordre tout-puissant de Loyola.

La Silésie seule obtint de meilleures conditions, verbalement du moins. L'électeur de Saxe avait donné aux habitants sa parole qu'on leur accorderait la fiberté religieuse, s'ils faisaient volontairement leur soumission. Mais à peine eurent-ils quitté les armes, qu'on viola cette promesse solennelle. Le comte Annibal Dohna fondit sur les villes et sur les hameaux avec les célèbres dragons de Lichtenstein, les jésuites et les capucins. Il allait de maison en maison, menaçant, pillant, torturant ceux que l'Évangile lui ordonnait d'épargner. Nul ne se montra plus cruel. Ce misérable, que n'attendrissaient ni l'enfance ni la vieillesse, plaisantait lui-même sur sa férocité: il se nommait le faiseur de bienheureux (seligmacher).

Au mois de juillet 1624, le prince de Lichtenstein réunit les gouverneurs des différents cercles, et ces profonds politiques rédigèrent ensemble le décret suivant:

« Art. 1er. Tout individu qui ne professe pas la religion catholique ne pourra exercer aucun commerce,

pourra faire aucun travail payé.

- « Art. 2. Quiconque prendra chez lui à demeure un prêtre évangélique, mourra sur l'échafaud et perdra tous ses biens; quiconque laissera prêcher, baptiser ou bénir un mariage dans sa maison, payera 100 florins d'amende.
- « Art. 3. Les ministres orthodoxes n'accompagneront point au lieu de leur sépulture les cadavres des hérétiques; on les payera néanmoins comme s'ils les avaient escortés. Par une grâce toute spéciale, les protestantes mariées à des catholiques seront tolérées en Bohême tant que vivront leurs époux; mais elles devront quitter le pays aussitôt qu'elles seront veuves, et, dès lors, ne pourront plus hériter. Il leur est défendu d'assister aux noces, festins et réjouissances; quand elles y paraîtront, dans certains cas, elles devront être placées après la dernière de toutes les femmes catholiques, sans égard pour leur naissance ou pour leur rang. Si quelque émigré bohémien rentre secrètement dans sa patrie, on enjoint comme un devoir, de le dénoncer, de l'assaillir et d'aider à le mettre aux arrêts. »

Nous ne donnerons pas tout le texte de cette longue ordonnance; qu'il nous suffise de signaler les dispositions les plus remarquables. L'article 6 et l'article 7 condamnent au bannissement, à la perte de tous leurs biens, ceux qui feront gras les jours maigres, ceux qui tourneront en ridicule le service catholique ou le prêtre de leur paroisse. Si quelqu'un instruit secrètement la jeunesse, on le dépouillera de tout ce qu'il possède,

et les sergents le chasseront de la ville à coups de fouet. Les catholiques seuls ont le droit de tester. La culture des beaux-arts est interdite aux luthériens, comme l'exercice des métiers. Quiconque raillera Dieu, la sainte Vierge ou les cérémonies du papisme, encourra la peine de mort et la confiscation de tous ses biens. Les images suspectes et les caricatures seront anéanties.

L'ordonnance se termine par une abominable prescription; la voici traduite littéralement:

« Art. 15. Les pauvres soignés dans les hôpitaux devront embrasser la religion catholique avant la Toussaint, faute de quoi ils seront jetés dehors, quel que puisse être leur état physique, et l'on ne recevra plus désormais que des orthodoxes. Telles sont les intentions et l'immuable volonté de Sa Majesté Catholique.

## · Signé:

## · CHARLES,

« Prince de Lichtenstein. »

Jeter dans la rue au mois de novembre, par le froid, par la bise, par la neige, des malades et des mourants, sous un prétexte religieux, cela ne s'était pas encore vu. Que la gloire en demeure tout entière à la maison de Habsbourg!

Mais ces décrets, ces mesures législatives, ces exécutions, ces violences partielles, ne faisaient que mettre en goût le pieux monarque et lui semblaient d'une lenteur désespérante. « Nous n'avançons guère, » lui disaient sans doute les jésuites. Pour expédier la

besogne, on envoya dans les marchés les plus importants des hommes travestis, des agents provocateurs, qui se mélaient à la foule, cherchaient querelle aux paysans, excitaient du tumulte. Apostées près de là, les troupes impériales se ruaient alors sur la multitude, frappaient sans relâche, massacraient tous les indigènes qu'elles estimaient avoir plus de douze ans. Omne jugularetur à duodecim annis, porte l'avis formulé par les jésuites. Que l'on se représente ces hideuses scènes: des cultivateurs, des bourgeois sans armes, surpris par une milice féroce, au milieu de transactions pacifiques; les hommes, les femmes, les adolescents égorgés; les marchandises répandues sur la terre et couvertes de sang; les cris d'épouvante, les fuyards, les malédictions et la vaine résistance des plus braves; le désespoir des mères, le râle des mourants, puis un silence funèbre, une place vide et morne, les cadavres jonchant le sol, les dernières victimes se débattant dans les crispations de l'agonie!

## CHAPITRE III.

RÉSISTANCE PARTIELLE DES POPULATIONS; FÉRDINAND II COMPLÈTE L'ASSERVISSEMENT DE L'AUTRICHE.

Une seule tentative de résistance populaire eut lieu, et ce fut en Autriche que les opprimés coururent aux armes. La partie supérieure de la province avait été donnée en gage à Maximilien de Bavière, pour les frais de sa campagne contre la Bohème. Le dur électeur confia le gouvernement de ce district à un homme aussi roide et aussi impitoyable que lui-même, le comte Adam Herberstorf. La noblesse avait abandonné le pays, et le jour de Pâques de l'année 1626 était fixé comme le moment où les dernières traces de l'hérésie devaient avoir disparu. Les paysans, presque tous luthériens, résolurent de combattre avec désespoir pour obtenir la liberté de conscience. Réunis au nombre de quatre-vingt mille hommes, ils prirent pour général Étienne Fadinger, chapelier de son état, qui joignait à beaucoup de finesse une grande fermeté. Avec ce chef plébéien commandait un personnage mystérieux, un étudiant, mort depuis sur le champ de bataille et dont l'histoire n'a jamais pu découvrir le nom. Le roi de Danemark envoya aux insurgés un ambassadeur. Venise, Bethlen Gabor, prince de Transylvanie, et le comte de Mansfeld se mirent en communication avec eux par de secrets émissaires. L'Europe tournait les yeux vers ces champions de la justice.

Fadinger avait habillé de noir, pour exprimer le deuil national, un régiment d'élite qui marchait à la tête des cohortes populaires. Herberstorf s'avança contre eux, persuadé qu'il triompherait sans peine de ces bandes rustiques; mais elles le mirent deux fois en déroute. Les paysans avaient écrit sur leurs bannières : « De son joug, de sa tyrannie, de ses extorsions, délivre-nous, Seigneur! donne-nous un courage intrépide, car il y va de notre âme et de notre bien, de notre corps et de notre sang! Il le faut! Les vainqueurs s'emparèrent de Wells, de Kremsmünster, de Gmünden, de Væklabruck; leur nombre allait croissant de jour en jour. Tilly essaya vainement d'arrêter leurs progrès; Freistadt, Enns, tombèrent entre leurs mains, et ils campèrent bientôt sous les murs de Lintz.

Là, ils eurent le malheur de perdre leur général. Comme il faisait le tour de la ville avec son régiment de sombres gardes, le 28 juin 1626, un boulet lui fracassa la jambe et tua son cheval. Il mourut le 8 juillet, à Ebersberg. Les paysans lui donnèrent un noble pour successeur, Wiellinger von der Au. Il essuya deux défaites, mais peu importantes, puisque les troupes impériales ne dégagèrent Lintz qu'à la fin du mois d'août, quoique les Bavarois l'eussent ravitaillée, eussent même rompu la chaîne que les assiégeants avaient tendue en travers du Danube.

Des commissaires autrichiens conclurent un armistice avec eux dans la ville d'Enns. Mais Maximilien ne voulut pas en tenir compte : il lança sur les luthériens le duc de Holstein et le général Lindlo. Tous deux furent complétement battus, perdirent leurs canons et leurs bagages; le duc se sauva même en chemise. Le colonel Lœbl essuya une déroute non moins sanglante près de Wells.

Maximilien, furieux, voulut mettre un terme à ces échecs: il fit assaillir les paysans par le comte de Pappenheim, général d'une audace, d'une ruse et d'une célérité extraordinaires. Cet habile capitaine employa la tactique la plus raffinée pour surprendre la vigilance des paysans. Par des marches nocturnes, par de longs détours, il rejoignit les Autrichiens à Lintz et attaqua les dissidents à Efferding. C'était le 9 novembre. Les campagnards montrèrent une vaillance héroïque. Pappenheim lui-même raconte dans une lettre qu'il n'avait jamais vu semblable furie. Chantant des psaumes, invoquant le Seigneur, poussant des cris terribles, ils se précipitaient sur les cavaliers, les tiraient à bas de leurs montures, les frappaient avec des massues, des épieux, des masses d'armes. Embusqués dans les ravins, dans les bouquets d'arbres, dans les buissons, derrière les haies et les murs, d'autres montagnards entretenaient un feu roulant, qui décimait les bataillons papistes. Plusieurs fois les troupes orthodoxes reculèrent. Pappenheim avait besoin d'efforts inouïs pour rétablir le combat. Il fut blessé lui-même, ainsi que presque tous les généraux. Mais, enfin, le sort, l'aveugle sort, se déclara pour

la mauvaise cause, et les défenseurs du libre examen furent terrassés. Le 13 novembre, l'armée impériale reprit Gmünden; le 19 et le 30, elle remporta deux autres victoires. Quelques jours après, Pappenheim enveloppait l'agreste milice, pénétrait de vive force dans ses retranchements, et massacrait avec une pieuse rage les cultivateurs poussés à bout par une impitoyable tyrannie. On s'empressa d'occuper militairement la province, admirable pays que la nature semblait avoir créé pour le bonheur de l'homme, et qu'un gouvernement stupide a frappé de malédiction.

Faits prisonniers pendant la bataille, les chefs des vaincus, et notamment leur général Wiellinger, furent conduits à Lintz, où on les sépara en deux troupes. L'une périt sur l'échafaud, le 26 mars; l'autre, le 23 avril 1627. Toujours du sang, toujours le carnage, la torture et la mort! Quelle dévotion, quelle charité chrétienne, quelle douceur évangélique!

Pappenheim avait lui-même une si haute idée de son pénible triomphe, qu'il suspendit son épée dans l'église de Gmünden, la consacrant à ce Dieu qu'on a grossièrement nommé le Dieu des batailles. Une plaque de marbre, avec une longue inscription, témoigne encore de sa joie et de son orgueil.

La province subjuguée par son habile tactique et par son audace conserve de lui le plus terrible souvenir. Les paysans croient que c'était le diable en personne. Un vieux chant populaire, imprimé il y a vingt-cinq ans, déplore le malheur de ses victimes et semble, après deux siècles, invoquer sa pitié. Ces strophes mélancoliques rappellènt aux montagnards des jours de détresse, qu'a suivis une longue oppression; tandis que les pauvres villageois vont à la messe écouter une fastidieuse homélie, elles évoquent autour d'eux les ombres des martyrs, elles leur montrent le sentier qui mène au temple catholique tout rougi du sang de leurs aïeux.

La victoire de Pappenheim sembla autoriser de nouvelles persécutions. Le 21 juillet 1627, jour consacré à saint Ignace de Loyola, un décret impérial expulsa de Bohème et d'Autriche tous les dissidents. Tel était l'aveugle fanatisme du prince, qu'il disait à son entourage d'un air convaincu : « Je m'étonne que les réformés me détestent; ils ne voient donc point que je les persécute par affection, uniquement pour assurer leur bonheur éternel? » Légitimant ainsi sa cruauté, Ferdinand ne ménageait personne et répandait tous les fléaux sur les populations qu'un hasard malheureux lui avait soumises. Dans sa nouvelle ordonnance, il accordait un répit de six mois aux protestants des hautes classes, pour se faire instruire des dogmes catholiques et abjurer leur croyance entre les mains des commissaires patentés. Si, après ce laps de temps, ils ne voulaient point renier leur foi, ils étaient tenus de vendre leurs biens à des orthodoxes et de quitter le pays, où ils ne pouvaient plus rentrer sans avoir d'abord changé de communion. L'édit bannissait même les veuves, même les femmes protestantes mariées à des catholiques; les premières devaient laisser dans leur patrie ou y renvoyer leurs enfants mineurs, faute de quoi on saisissait toutes leurs possessions actuelles, on confisquait d'avance tous leurs héritages futurs.

Un grand nombre d'enfants nobles, et même de jeunes gens, de jeunes filles nubiles, furent donc enlevés, jetés au fond des monastères, pour y être convertis par les jésuites. On arrachait l'administration de leurs domaines à leurs tuteurs, et on les confiait à d'avides bigots, qui s'y engraissaient par charité. Ces droits de surveillance lucrative excitèrent les débats les plus scandaleux entre de célèbres personnages, qui se disputaient les dépouilles des opprimés, entre les princes de Lichtenstein et de Wallenstein, entre Nachot et Slawata, par exemple. Les incalculables malheurs que devaient produire ces persécutions do-. mestiques sont faciles à deviner. Tous les liens de la nature se trouvaient rompus, tous les principes de la famille audacieusement violés. De jeunes personnes délicates, timides, parées de leurs vingt ans et des graces que l'éducation ajoute à la nature, étaient abandonnées sans surveillance aux plus hypocrites, aux plus sensuels des hommes; ni les larmes, ni les prières, ni la fuit le pouvaient détourner d'elles les outrages, et les assassins de leurs parents subjuguaient leur faiblesse.

Les ministres de l'Église officielle ne se contraignaient pas davantage. Le nouveau doyen catholique de Bœmischbrod persuadait à ses paroissiennes que leurs complaisances pour lui seraient la meilleure preuve de leur piété, car il était le représentant de Dieu sur la terre. Mais le séducteur fut bientôt séduit : comme on l'avait fait venir de Pologne, la femme d'un boulanger, charmante créature d'ailleurs, lui

proposa de fuir ensemble et de gagner son pays. Elle s'habilla en homme et les deux amants s'évadèrent. Le chevalier Capun ayant adressé des reproches au curé de Backow sur ses mœurs licencieuses, l'indigne prêtre en fut si exaspéré qu'il assembla une troupe de vauriens, pénétra de nuit dans le château du seigneur, le roua de coups, le laissa pour mort, puis alla briser les fenêtres de quelques bourgeois qui l'avaient aussi désapprouvé. Quant aux jeunes garçons, la langue française ne permet pas d'exprimer les traitements qu'on leur faisait subir. Lorsque les jésuites eurent chassé les pasteurs protestants des diverses communions, ils se partagèrent toutes leurs cures; mais, leur , personnel ne leur suffisant pas à beaucoup près pour les remplir, chaque membre de l'ordre se trouvait chargé de sept ou huit paroisses. Il fallut donc appeler des auxiliaires; on les tira de Pologne, où les prêtres catholiques étaient tombés dans une profonde dégradation et avaient contracté les plus odieuses habitudes. Ils corrompirent effrontément la jeunesse des campagnes (1).

D'autres désordres mettaient en relief la velle, le désintéressement du clergé orthodoxe. Comme on demandait aux réformés des témoignages écrits de leur zèle pour le Catholicisme, les prêtres ultramontains exploitèrent sans vergogne leur répugnance et leur terreur. Ils vendirent des billets de confession le prix

<sup>(1)</sup> Meist kamen unwissende Mænche aus Polen und die allerverruchtesten Menschen, die insonderheit in der Pæderastie in Bæhmen Epoche machten. Hormayr: Taschenbuch für vaterlændische Geschichte; Jahrgang 1836.

qu'ils voulurent. Un ecclésiastique de Neustadt, Laurent Nizbursky, gagna par cette manœuvre une si grande quantité d'or qu'il put en remplir un tonneau. On jugea le scandale trop violent : il fut arrêté avec plus de cent bourgeois, qui l'avaient enrichi malgré eux. Tous furent condamnés à mort. Les laïques évitèrent la hache en abjurant les doctrines de la Réforme; mais le simoniaque eut la tête tranchée, le 7 avril 1631, sur la place du Ring.

Dans toute la monarchie autrichienne, il ne resta que trente familles de l'ancienne noblesse: les unes n'avaient pas abandonné la foi catholique, les autres y étaient revenues à propos. Ainsi les Lichtenstein avaient renié les droits de l'intelligence humaine en 1600. La province d'Autriche n'en conserva que treize. Les patriciens émigrèrent dans le Nord de l'Allemagne, dans toute l'Europe. Beaucoup se mirent au service de la France, de la Suède, du Danemark, du Brunswick, de la Hesse, de la Hollande, de la Transylvanie, de la Pologne, et même du Sultan. Plusieurs moururent sur la terre étrangère dans le dénûment et l'abandon.

Pendant qu'il dépouillait toute la vieille aristocratie nationale, Ferdinand mettait à la place une aristocratie nouvelle et lui donnait les biens des persécutés. Un troupeau d'hommes serviles, de laquais féroces, envahit les domaines, les châteaux des anciennes races. Italiens, Hongrois, Polonais, Espagnols, Wallons, Croates, se précipitaient à la curée. Un tourbillon de diplômes tomba sur le pays. L'élève des jésuites créa trente princes du Saint-Empire, soixante-

dix comtes, cent barons, d'après la liste qu'on trouve dans le Status regiminis Ferdinandi, publié par les Elzeviers. Mais il s'en faut bien que cette liste soit complète, suivant la remarque du docteur Vehse. Il y manque des personnages importants et célèbres, comme les princes de Lichtenstein et d'Eggenberg, les comtes de Gallas, de Colloredo, de Maradas, les meurtriers de Wallenstein, Lesslie et Butler, le feldmaréchal Illo, Slawata, Martinitz, Brenner et une foule d'autres. Quatorze comtes, parmi lesquels on distingue Illo, Tilly, Pappenheim, obtinrent le droit d'ajouter à leur titre la pompeuse épithète d'illustrissime. Ce fut alors qu'on vit sortir de l'ombre la famille la Tour et Taxis.

Cette noblesse du lendemain fut complétement dévouée à la maison de Habsbourg et aux jésuites. Elle fonda en Autriche, avec l'active coopération de l'ordre espagnol, un régime moitié militaire, moitié clérical. Le goupillon et le sabre ont, depuis cette époque, remplacé le sceptre et la main de justice dans le palais impérial de Vienne. Formée d'éléments divers, sans liens avec le passé, sans traditions domestiques, sans caractère national, cette aristocratie n'a jamais pu être utile à la civilisation. Les parvenus de race étrangère n'aiment point le peuple chez lequel ils s'engraissent et se pavanent.

Si cruel pour les autres, Ferdinand était plein de solhcitude pour lui-même. Il tremblait à l'apparence du moindre danger. Tout son règne ne fut qu'une longue guerre, et pourtant il ne sut jamais tenir une épée. Une seule fois, pendant la lutte de Rodolphe II contre les Ottomans, il se laissa induire à paraître devant les troupes impériales, campées sous les murs de Kanischa, en Hongrie. Mais si grande était son émotion, qu'il voulut, avant de partir, faire son testament et invoquer l'aide de Dieu. Paré avec un luxe inouï, le futur empereur quitta ensuite la ville de Grætz. Lorsqu'il approcha du camp, on y amenait un troupeau de bœufs et de cochons, qui soulevaient une épaisse poussière. Ferdinand crut que c'était un escadron de spahis en maraude; il fut saisi d'une terreur panique, et son épouvante gagna le corps d'armée qui le suivait. Tous ces braves, prenant la fuite, piquèrent des deux, malgré les efforts du comte de Trautmannsdorf pour rassurer le prince, traversèrent la Hongrie, la Styrie, franchirent la Mur et ne revinrent à eux que sur l'autre bord (1). Ce fut la seule campagne de Ferdinand. Depuis lors son courage ne s'exerça que dans les bois, contre des bêtes inoffensives; comme Falstaff transperçant les morts, le funèbre empereur tuait des animaux timides pour se persuader qu'il avait un cœur de héros.

Fier de s'entendre appeler par les jésuites catholicæ fidei acerrimus defensor (le défenseur le plus ardent de la foi catholique), l'empereur voulut fonder un monument qui rappelât aux générations futures sa victoire sur l'hérésie. Le lieu désigné pour la nouvelle église fut la montagne Blanche, où un seul combat malheureux avait décidé du sort de la Bohême. L'archevêque de Prague en posa la première

<sup>(1)</sup> Vehse, Geschichte des astreichischen Hofs, etc., t. III, p. 134.

pierre devant la famille impériale, le 25 avril 1628.

« Quoi qu'il arrive, disaient Ferdinand II et Maximilien de Bavière, nous avons combattu pour Dieu, préféré les choses éternelles aux choses passagères, la justice à l'iniquité, le positif à l'incertain. Avec l'aide du Créateur, nous n'avons rien fait qui ne mérite l'approbation, car il n'y a plus d'hérétiques sur le sol de nos États, et notre croyance est délivrée de toute souillure. » — Voilà comment ces aveugles fanatiques s'applaudissaient d'avoir inauguré une Saint-Barthélemy bien autrement cruelle que la première, une Saint-Barthélemy qui dura trente ans! Vingt millions d'hommes égorgés, martyrisés ou proscrits, des familles innombrables plongées dans la misère et le désespoir; le commerce ruiné, les champs incultes, l'affreuse dépravation des mœurs, tant de maux, tant de larmes, tant de sang étaient comptés pour rien. Ne croirait-on pas voir le sourire d'un monomane devant les cadavres de ses victimes?

## CHAPITRE IV.

TENTATIVE POUR SUBJUGUER L'ALLEMAGNE DU NORD ET DE L'OUEST : WALLENSTEIN.

Mais ce n'était pas assez pour Maximilien et pour Ferdinand d'avoir répandu le Catholicisme sur leurs États comme un fléau destructeur, ils voulaient promener le même souffle de mort, entasser les mêmes ruines, causer les mêmes souffrances et arracher, par les tortures, les mêmes abjurations dans toute l'Allemagne. Les farouches convertisseurs avaient oublié le doux et pâle visage du Christ au jardin des Oliviers, au sommet du Calvaire : c'était l'esprit d'into-lérance qui les animait. Leur zèle agressif les mettait en contravention avec les lois de l'empire, votées par la diète d'Augsbourg et sanctionnées par Charles-Quint; mais les champions du siége apostolique n'y regardent pas de si près!

Pendant que la Bohême, la Moravie et l'Autriche subissaient les fureurs d'une impitoyable réaction, la ligue catholique, inspirée, commandée par Maximilien de Bavière, anéantissait les dernières forces des protestants, mettait en fuite leurs généraux. Son plus habile capitaine, le célèbre Tilly, battait la même

année (1622) le duc de Brunswick sur le Mein et le margrave de Baden sur le Neckar; il occupait le Palatinat, domaine héréditaire de l'ambitieux et incapable Frédéric V. Ne pouvant plus lui tenir tête, Mansfeld errait ca et la, puis prenait le chemin de la Hollande, pour y servir la Réforme eontre l'Espagne. L'heure semblait venue où l'empire germanique allait enfin se reposer de ses longs troubles, voir seurir ses campagnes sous les haleines printanières d'une paix générale. Mais les princes catholiques avaient d'autres desseins. L'empereur voulait rendre au clergé orthodoxe les possessions épiscopales du Nord et de l'Ouest, sécularisées depuis longtemps par les luthériens, voulait faire prévaloir dans toute l'Allemagne sa volonté souveraine et les doctrines des jésuites. Tilly recut donc l'ordre de ne point quitter sa position, d'où il menaçait les États réformés. Le duc de Brunswick, ayant alors repris les armes, essuya une nouvelle défaite à Stadtloo, dans la province de Munster. La cause du libre examen semblait définitivement perdue en Allemagne, et les noires milices de Rome apprétaient déjà leurs bannières, pour envahir au son monotone du plain-chant le territoire des hérétiques.

Les princes luthériens s'émurent de leur périlleuse situation: ils jugèrent insensé d'attendre immobiles l'orage qui grondait au loin. Ayant demandé le rappel de Tilly et ne pouvant l'obtenir, ils se préparèrent au combat. Pour chef de l'union protestante, ils choisirent le roi de Danemark, souverain allemand par son duché de Holstein. Christian accepta la direction de la lutte, promit d'importants secours; l'Angleterre, la

Mollande devaient prêter main-forte aux luthériens, la France leur envoyer des subsides. Les nuages s'épaississaient à l'horizon, la guerre était inévitable.

Jusque-là, cependant, la Ligue catholique avait seule tenu l'épée; elle seule avait réduit la Bohème, terrifié l'Allemagne septentrionale, découragé Mansfeld. L'empereur profitait de ses victoires et trempait commodément ses mains dans le sang des vaincus. Cette position inférieure ne pouvait satisfaire ni son orgueil ni son ambition; il aspirait à se créer une force militaire, à mettre en campagne une armée autrichienne, quand un sombre personnage lui offrit de réaliser gratuitement ses vœux.

C'était encore un élève des jésuites. Né le 15 septembre 1583, de parents protestants et même utraquistes depuis plusieurs générations, Wallenstein perdit sa mère en 1593, son père en 1595. Son oncle, Albert Slawata, lui fit d'abord fréquenter les écoles des hussites; mais un autre oncle, Jean de Ricam, le plaça dans le collége fondé à Olmütz par les jésuites, dont il était l'admirateur dévoué. Le père Pachta entreprit la conversion du jeune hérétique, et devait facilement réussir avec une âme inexpérimentée, incapable de • résistance. Ses mattres ne lui marchandèrent pas leurs soins, car c'était une conquête importante pour l'ordre de Loyola. Les jésuites formaient alors toute une génération de meurtriers ambitieux et impitoyables. Ils avaient préparé à la lutte Maximilien, Tilly et Ferdinand: Wallenstein fut une machine de guerre non moins terrible, et ceux qui l'avaient montée tremblèrent plus d'une fois devant leur ouvrage, finirent même, dans leur épouvante, par le détruire de leurs propres mains.

Le futur général montra bientôt la résolution et les talents militaires qui devaient effrayer toute l'Europe politique. Après avoir parcouru la France, l'Italie, l'Angleterre et la Hollande, pour achever son éducation, il alla en Hongrie combattre les Turcs dans l'armée de Rodolphe, servit Ferdinand II contre les Vénitiens, et fit la campagne de Bohême. Il porta ensuite les armes contre Bethlen-Gabor. Créé successivement baron, comte, duc et prince, il possédait, en 1625, une immense fortune et une grande popularité.

Ferdinand le chargea d'enrôler vingt mille hommes.

— « Ce n'est pas assez, lui dit Wallenstein; quarante ou cinquante mille, à la bonne heure; une armée de cette force se nourrira et s'entretiendra ellemême. » — Le prince entra dans ses vues, et lui donna une autorité sans limites sur ses troupes, avec le droit de nommer à tous les grades militaires.

Quelques mois après, le duc de Friedland avait réalisé sa promesse: parmi les volontaires rassemblés autour de lui se trouvaient les plus grands personnages. Il commença, au nom de l'Église et du pape, cette guerre inhumaine qui violait tous les principes religieux, toutes les lois civiles et morales.

Son plan était de nourrir son armée aux dépens des populations amies ou ennemies, réformées ou catholiques. Dans les provinces luthériennes, la différence des opinions lui servait de prétexte; dans les pays bien pensants, il invoquait la nécessité. L'Allemagne entière fut de la sorte mise au pillage. Comme il avait enrôlé sous ses drapeaux des aventuriers, des soudards de toutes les croyances, les uns se faisaient une joie d'opprimer les hérétiques, les autres ne ménageaient point les orthodoxes. Dévastant les campagnes, ruinant les bourgeois et les cultivateurs, ils ne laissaient derrière eux que la famine, l'indigence et la mort. Mille plaintes s'élevèrent jusqu'au trône de l'empereur, mais Ferdinand avait besoin de cette armée sauvage; il demeura sourd comme le Destin.

Le duc de Friedland exerçait autour de lui un ascendant prodigieux, qui tenait à plusieurs causes. Des chances singulières avaient accumulé dans ses mains une fortune royale. Pendant sa jeunesse, une vieille veuve extrêmement riche, Lucretia von Landeck, s'était éprise de lui, au point de lui verser un philtre amoureux, dont il faillit périr. Wallenstein l'épousa et fut bientôt maître de son héritage. Après la soumission de la Bohême, il obtint en récompense, il acheta pour un prix dérisoire soixante-sept domaines, estimés huit millions de florins, mais d'une valeur réelle bien plus considérable. Ferdinand lui avait donné, entre autres possessions, le duché de Friedland, qui contenait neuf villes, cinquante-sept châteaux et villages. Il était devenu ainsi le plus riche propriétaire foncier de la Bohême, l'empereur excepté. Un second mariage accrut son opulence, et les impôts arbitraires qu'il levait sur les populations hostiles ou fidèles, lui procurèrent des sommes immenses. C'était lui qui prétait de l'argent à la cour. La seigneurie de Priebus, le duché de Sagan en Silésie, et le duché de Mecklembourg payèrent les dettes

de l'empire. Le général touchait annuellement six millions de florins, que lui payaient les banquiers d'Amsterdam et de Venise, ses vassaux et ses fermiers.

Les immenses richesses de Wallenstein, sa profonde réserve et ses manières théâtrales, furent les principaux moyens dont il se servit pour exalter l'imagination de la multitude. Il ne se montrait qu'environné d'une pompe extraordinaire, et faisait participer à son luxe tous ceux qui l'approchaient. Ses officiers vivaient somptueusement à sa table, où l'on ne servait jamais moins de cent plats. Il récompensait avec une libéralité excessive. Non-seulement la foule, mais les plus grands personnages se laissaient éblouir par ce faste asiatique.

ix portes donnaient entrée dans son palais de Prague, et il avait abattu cent maisons pour lui faire place. Des châteaux semblables s'élevèrent par ses ordres sur ses nombreuses propriétés. Vingtquatre chambellans, issus des plus nobles familles, se disputaient l'honneur de le servir, et quelques-uns avaient renvoyé à l'empereur la clef d'or qui était le signe de leur grade, pour remplir les mêmes fonctions auprès de lui. Wallenstein entretenait soixante pages, vêtus de velours bleu brodé en or, qu'il faisait instruire par les meilleurs maîtres; cinquante trabans gardaient jour et nuit son antichambre; six barons et autant de chevaliers se tenaient constamment à portée pour transmettre ses ordres. Son maître d'hôtel était un personnage de marque. Mille individus formaient le train ordinaire de sa maison; plus de mille chevaux peuplaient ses écuries, où ils mangeaient dans des crèches de marbre. Lorsqu'il se mettait en route, cent voitures à quatre et six chevaux contenaient ses domestiques et ses bagages; soixante carrosses, cinquante chevaux de main portaient les gens de sa suite; dix trompettes, avec des clairons d'argent, précédaient ce cortége. La richesse de ses livrées, la pompe de ses équipages, la décoration de ses appartements, étaient en harmonie avec le reste. Dans une salle de son palais, à Prague, il s'était fait peindre sur un char de triomphe, la tête ceinte de lauriers, avec une étoile au-dessus de lui.

Gustave-Adolphe, qui avait une mince opinion de ses talents, le nommait un fou : c'était un profond politique. Il savait stimuler fortement les passions des hommes, se les attacher à la vie et à la mort. Tous les excès que pouvaient commettre ses troupes, il feignait de les ignorer, ne leur demandant autre chose que le respect de la discipline. La joie et le plaisir régnaient dans son camp; il y tolérait une multitude de valets, de palefreniers, de musiciens, de jongleurs et de femmes perdues; sous les murs de Nuremberg, son armée entretenait quinze mille courtisanes. Ce chef catholique ne détestait que les prêtres, et n'en admettait aucun parmi ses soldats. On aurait plutôt pris les derniers pour une milice de l'enfer que pour les champions du ciel.

Tout volontaire sans peur et sans scrupules était le bienvenu sous ses drapeaux; mais ce qu'il aimait de préférence, c'était la cavalerie légère, les Croates aux manteaux rouges, les avides et intrépides Cosaques

du Bon. Son œil pénétrant distinguait à coup sûr les hommes d'élite, les tirait de la foule, les élevait rapidement : le moindre troupier pouvait obtenir les premiers grades. Quiconque faisait preuve d'audace militaire, recevait ses éloges publics; toute action éclatante valait à son auteur un avancement immédiat et une généreuse gratification: Wallenstein ne donnait jamais moins de cent thalers. Il n'exigeait de ses troupes qu'un courage imperturbable et une aveugle obéissance. Des châtiments rigoureux punissaient les moindres fautes contre la discipline; les lâches étaient mis à mort; pour la plus légère insubordination tombait de sa bouche une sentence irrévocable : « Pendez cette brute! » Méprisant la race humaine, comme beaucoup d'orgueilleux qui ne lui sont pas supérieurs, il ne voyait dans les hommes que les instruments de ses desseins, et les traitait en conséquence. Avant de l'assaillir dans son camp, près de Nuremberg, Gustave-Adolphe lui envoya faire la proposition d'épargner les vaincus; le général autrichien lui répondit brutalement : « Que les soldats triomphent ou crèvent! »

L'extérieur seul de Wallenstein suffisait déjà pour inspirer la crainte et le respect. Sa haute taille, sa maigreur, sa fiere attitude, l'expression toujours sérieuse de son pâle visage, son grand front qui semblait commander, ses cheveux noirs, durs et ras, ses petits yeux sombres où brillait la flamme de la volonté, son regard hautain et soupçonneux, ses moustaches épaisses et sa barbe touffue causaient, au premier abord, une vive sensation. Il portait, pour

costume ordinaire, un justaucorps de peau d'élan, que recouvraient un pourpoint blanc et un manteau; une fraise espagnole entourait son cou; sur son chapeau ondoyait une grande plume rouge; un pantalon écarlate et des bottes en cuir de Cordoue soigneusement fourrées, parce qu'il était podagre, complétaient son habillement journalier.

Pendant que son armée se livrait au plaisir, un silence profond l'environnait toujours. Il ne pouvait supporter ni le bruit des charrettes, ni les dialogues à haute voix, ni même de simples rumeurs. Un de ses chambellans fut pendu pour l'avoir éveillé sans ordre, et un officier mis secrètement à mort pour s'être approché de lui en faisant retentir ses éperons. Ses domestiques erraient autour de lui comme des fantômes. Douze patrouilles circulaient sans interruption dans le voisinage de sa tente et de son palais, afin d'y entretenir un calme perpétuel. Des chaînes que l'on tendait en travers des rues, le prémunissaient également contre le bruit. Wallenstein était toujours absorbé en lui-même, toujours préoccupé de ses plans et de ses desseins. Jamais on ne le vit sourire, et son orgueil le rendait inaccessible aux plaisirs des sens. Il avait le fanatisme de l'ambition.

Ce chef étrange méditait, agissait sans relâche, ne prenant conseil que de lui-même, dédaignant les avis, les inspirations étrangères. Donnait-il des ordres ou des explications, il ne pouvait supporter qu'on le regardât d'un œil curieux; traversait-il les avenues de son camp, les soldats devaient feindre de ne pas l'apercevoir. Ils éprouvaient cependant un frisson invo-

lontaire, lorsqu'ils le voyaient passer comme un être surnaturel. Il y avait en lui quelque chose de mystérieux, de solennel et d'inquiétant. Il marchait enveloppé de cette magie comme d'une auréole lugubre. Ses troupes croyaient fermement qu'il était en relation avec les esprits des ténèbres, que les étoiles n'avaient point de secrets pour lui, que le cri des coqs, les aboiements des chiens n'atteignaient pas son oreille, que les balles, les sabres et les lances ne pouvaient lui faire de blessures, qu'un talisman lui soumettait la fortune. Elles le suivaient comme une personnification du Destin.

Champion de Rome contre les novateurs, le sombre capitaine n'avait foi qu'aux réveries des sciences occultes. Tout jeune, il s'était fait escorter dans ses voyages par le mathématicien et astrologue Verdungas, qui lui apprit à déchiffrer le grimoire du ciel nocturne. Pour entendre un autre professeur lui expliquer le langage des étoiles, il avait quelque temps habité Padoue. Les salles de son château, à Prague, étaient couvertes d'emblèmes divinatoires et de figures allégoriques. Son ambition eût voulu pénétrer les secrets de l'avenir. L'astrologue italien Seni demeurait sous le même toit, et ce couple visionnaire passait fréquemment la nuit dans de chimériques études. Jamais Wallenstein ne commençait une entreprise sans avoir demandé avis aux lumineuses pythonisses du firmament. Ces muettes conseillères lui tenaient lieu de Bible et d'Évangile. Un paysan ne se fût pas autrement comporté.

Sous une apparence calme, sous une froideur si-

mulée, it cachait des passions violentes, un orgueil sans limite et une ambition insatiable. Ses ordres étaient brefs et péremptoires. Jamais homme ne fut plus taciturne, plus avare de paroles : ses moindres discours, prononcés d'un ton imposant, allaient droit au but. On lui obéissait avec une déférence superstitieuse, et nul n'éprouvait la tentation de lui répliquer. Il gardait sur lui-même, sur ses affaires, un silence absolu. Comme c'était un maître en fait de dissimulation, personne ne pouvait pénétrer ses desseins, prévoir ce qu'il allait résoudre. Il traitait, sans écrire une ligne, les négociations les plus importantes. Cette réserve continuelle, ce mystère invariable augmentaient sa force, lui permettaient d'atteindre son but dans les ténèbres. Mais s'il déguisait habilement ses intentions, il ne ménageait rien pour découvrir celles des autres. Comme plus tard Eugène et Marlborough, il entretenait un grand nombre d'espions qu'il payait richement et qui trouvaient moyen de lire jusqu'au fond des consciences.

Son amour-propre avait de singuliers retours. Georges Zriny, ban des Croates, lui dit un jour en lui apportant la tête d'un musulman de distinction qu'il venait de décapiter lui-même: « Voilà comment il faut traiter les ennemis de l'empereur. » — « J'ai vu beaucoup de têtes coupées, lui répondit Wallenstein, mais je n'en ai jamais coupé une seule de ma propre main. » Et, quelque temps après, il fit empoisonner le chef croate dans un repas. Quoique la vie des hommes fût sans valeur à ses yeux, l'office de bourreau le dégoûtait.

Loin de diminuer avec le temps, l'oppression qui pesait sur l'Allemagne, le terrible capitaine l'augmentait chaque jour et grossissait constamment son armée. Il atteignit peu à peu le chiffre de cent mille hommes. En 1629, cent cinquante mille l'environnaient de leurs bandes impitoyables.

Les griefs allaient croissant comme le nombre de ses soldats. La terreur et le prestige de sa merveilleuse fortune rendirent muettes, pendant quelque temps, les populations désolées. Mais quand le général, qui passait pour invincible, eût assiégé vainenement Stralsund, où il ne perdit pas moins de douze mille hommes, cet échec donna du courage aux victimes. Son intolérable oppression fut de nouveau dénoncée à l'empereur. Malgré la détresse universelle, la faim qui torturait des millions d'hommes, qui en détruisait littéralement des milliers, ses troupes vivaient dans l'abondance et la profusion. Lui-même déployait un luxe inouï, que ses généraux et ses officiers imitaient à proportion de leurs grades. Le moindre capitaine vivait plus fastueusement que le duc de Poméranie et les autres princes, dont l'armée impériale occupait les domaines. Nombre de villageois et de campagnards néanmoins se donnaient la mort pour échapper à la misère. En Silésie, où Wallenstein s'était emparé de tous les grains, les parents égorgeaient leurs fils et leurs filles pour se nourrir. Le Brandebourg estimait à vingt millions de florins le dommage que lui avaient causé ses impôts tyranniques et le séjour de ses hordes sans frein; Hesse-Cassel l'évaluait à sept millions.

Nous avons, sur la manière dont ses troupes se comportaient dans leurs marches et campements, un témoignage de la plus haute gravité. C'est une lettre de l'archiduc Léopold, frère de Ferdinand II, adressée par lui à l'empereur. Wallenstein avait fait partir une division de vingt mille hommes, pour soutenir en Italie les prétentions des Habsbourgs sur le marquisat de Mantoue. Quand cette armée approcha du Tyrol, que gouvernait l'archiduc, celui-ci ne put contenir son indignation. — « Votre Majesté ne saurait croire les dévastations que ces troupes commettent sur leur passage. J'ai vu faire la guerre pendant plusieurs années, mais, quoiqu'elle ne puisse avoir lieu sans dégâts, j'assure à Votre Majesté impériale que jamais rien d'analogue ne s'est passé en ma présence. Les officiers pourraient y mettre ordre: leurs soldats brûlent, violent, massacrent, coupent les nez et les oreilles, brisent les fenêtres et les poêles, martyrisent les pauvres gens et gaspillent leurs ressources. Je sais bien qu'on voudrait vous donner le change sur ces abominations; mais je ne vous annonce rien qui ne soit vrai, je vous jure; beaucoup d'électeurs et de princes pourraient en témoigner comme moi. Vous devez en croire un frère fidèle et loyal, plutôt que des personnes intéressées à vous faire illusion, qui n'épargnent, pour s'enrichir, ni la sueur, ni le sang du peuple. Je pourrais vous nommer beaucoup d'officiers supérieurs qui, naguère encore très-mal vêtus, possèdent maintenant trois et quatre cent mille florins d'argent comptant, qu'ils n'ont pas enlevés à l'ennemi, mais extorqués aux sujets catholiques des électeurs et

des princes. Songez comment il vont traiter l'Italie, où règne partout l'abondance! La majorité des soldats, des officiers même, sont luthériens et calvinistes. Que Dieu protége les couvents de femmes, si nombreux dans ce pays! Un bon avertissement de votre part au duc de Friedland ne saurait nuire.

Mais Wallenstein ne se souciait pas plus des remontrances que des préceptes moraux et des maximes chrétiennes. En 1629, le pape s'étant ligué avec la France et la Bavière contre Ferdinand, dont le pouvoir les inquiétait, le hardi routier offrit à l'empereur de marcher sur Rome : « Elle n'a pas été pillée depuis un siècle, dit-il, et doit être maintenant beaucoup plus riche. »

Cette guerre entreprise pour la religion, qui ne peut se passer de la morale, avait donc bientôt anéanti la piété comme la moralité. L'impudence d'une part, de l'autre un vain cérémonial et une tremblante dissimulation les remplacèrent. Une hypocrisie sans bornes mit un masque sur tous les visages, faussa tous les sentiments, avilit tous les caractères. Jamais la corruption ne fut plus audacieuse, les vices plus horribles, la cruauté plus impitoyable; jamais on ne vit tant d'exécutions, de pillages, de tortures, jamais on ne répandit tant de larmes et de sang. Il ne restait dans les cœurs ni amour de la justice, ni pudeur. ni compassion, ni foi réelle : on se battait, on s'entredévorait comme des bêtes féroces, et l'on avait tellement abaissé la nature humaine, sous prétexte de détruire l'hérésie, que les populations croupissaient dans la fange, cherchaient ainsi que des brutes à satisfaire leurs besoins matériels, ne songeant même plus au Dieu pour lequel on avait élargi le domaine du crime!

## CHAPITRE V.

DÉVASTATIONS COMMISES PAR LES AUTRICHIENS EN ALLEMAGNE; EFFETS DE LA GUERRE DE TRENTE-ANS.

En 1629, l'Allemagne, dévastée depuis onze ans par la guerre, la persécution et le pillage, eut encore une lueur d'espérance. Le roi de Danemark, après avoir subi mainte déroute, avait été contraint de demander la paix et avait obtenu d'assez bonnes conditions. Mansfeld, le duc de Brunswick étaient morts; es autres princes luthériens ne pouvaient plus tenir la campagne. L'empereur triomphant n'avait qu'à dire un mot pour rendre à sa malheureuse patrie le calme et les beaux jours. Il épaissit au contraire les nuages qui lui voilaient le soleil, il l'accabla de nouvelles infortunes. Le 6 mars 1629 parut le fameux Edit de restitution. Cette ordonnance prescrivait de rendre immédiatement au clergé catholique tous les droits, tous les biens qu'il avait perdus depuis le traité de Passau, en 1552, ce qui faisait un intervalle de soixante-dix-sept ans.

Dans le nombre des domaines réclamés se trouvaient deux archevêchés, ceux de Magdebourg et de Brême, douze évêchés, une foule de monastères avec leurs possessions territoriales et un grand nombre de villes opulentes. C'était un coup d'État aussi furieux que si on exigeait maintenant chez nous la restitution des biens du clergé, saisis pendant la Révolution. Et cette terrible sentence, deux armées sauvages se tenaient prêtes à la faire exécuter. Les lansquenets et les trabans poussèrent des cris de joie : ils flairaient un nouveau butin, comptaient sur de nouvelles saturnales.

Charité bien ordonnée commence par soi-même. L'empereur distribua aux membres de sa famille les plus importants des domaines revendiqués. Son second fils, Léopold-Guillaume, nommé déjà évêque de Strasbourg, de Passau, de Breslau et d'Olmütz, pourvu de trois autres siéges ecclésiastiques, obtint en partage l'évêché d'Halberstadt, les archevêchés de Magdebourg et de Brême. Or, c'était un enfant de quinze ans.

On agit avec le même sans-façon à l'égard des monastères. Les jésuites firent main basse sur les anciennes propriétés des bénédictins, des augustins, des divers ordres religieux. Ils ne se souciaient guère de savoir qui les avait possédées autrefois.

Dans toutes les villes libres, les soldats rétablirent par la force le culte du moyen âge et l'autorité absolue de Rome. Augsbourg surtout fut soumise avec une joie maligne au prince ultramontain, parce que c'était là qu'on avait rédigé la célèbre Confession du protestantisme germanique et signé la paix avec les luthériens. Un évêque orthodoxe s'y installa en triom-

phe, et les temples hérétiques furent solennellement fermés.

Les biens laïques n'échappèrent pas à l'avidité des réactionnaires. Le système des confiscations envahit l'Allemagne. Tout noble qui avait porté les armes pour Frédéric V, couru les chances de la guerre avec Mansfeld, le duc de Brunswick et le roi de Danemark, fut dépouillé de ce qu'il possédait.

Sous prétexte de faire exécuter le décret impérial, les troupes de la Ligue et de Ferdinand s'établirent à demeure dans les provinces hétérodoxes, qu'elles ravageaient et accablaient d'impôts arbitraires. Les habitants se plaignaient-ils, on leur répondait avec dédain ou avec ironie. Alors fut proclamée la dure maxime des Habsbourgs : « L'empereur aime mieux voir en Allemagne des mendiants que des rebelles. »

Tous les princes luthériens furent obligés de se soumettre et de sanctionner à contre-cœur l'édit de restitution.

La cause de la Réforme semblait perdue pour toujours dans la patrie de Luther et d'OEcolampade; mais le génie de l'humanité, la sainte cause du progrès lui suscitèrent un défenseur près du pôle, chez une nation jusque-là isolée, qui n'avait point encore pris part aux débats de l'Europe et que l'on regardait comme une peuplade sans importance. Gustave-Adolphe débarqua sur les grèves de la Baltique avec une poignée de soldats intrépides. La situation de l'Allemagne changea bientôt comme par l'effet d'un talisman.

Une seule ville, Magdebourg, avait osé tenir tête

au tossoyeur couronné, qui semblait vouloir mettre dans la tombe une nation entière. Elle avait déjà montré un invincible héroïsme un siècle auparavant. Cette fois encore, Wallenstein la fit vainement assiéger pendant sept mois. Mais on avait résolu d'abattre son courage. Elle s'était distinguée, dès l'origine, par son zèle pour la Réforme; elle venait, la première, de saluer avec enthousiasme le roi de Suède comme le sauveur du protestantisme. Non-seulement elle l'exhortait à marcher sur l'Elbe et promettait de lui ouvrir ses portes, mais elle recrutait des volontaires afin de le soutenir. Les catholiques jurèrent d'étouffer dans le sang son ardeur luthérienne. Pendant l'hiver de 1630, Pappenheim, le plus fougueux des capitaines impériaux, amena dix mille hommes sous ses remparts. Gustave envoya aux citadins un brave officier allemand, Dietrich de Falkenberg, pour prendre les mesures nécessaires à la défense de la ville. Dietrich s'habilla en pêcheur et traversa le camp de Pappenheim. Guidés, stimulés par lui, les habitants déjouèrent tous les efforts de l'implacable et artificieux général. Tilly vint donc, en mars 1631, presser le siége avec trente mille hommes. Les bourgeois ne se laissèrent pas intimider; ils construisirent même des ouvrages extérieurs, et baptisèrent deux redoutes de noms sarcastiques: l'une s'appelait Nargue-Tilly; l'autre Nargue-Pappenheim.

Mais les deux capitaines disposaient de forces supérieures. Malgré le courage des protestants, on vit bientôt que les troupes et le génie militaire de Gustave-Adolphe étaient seuls capables de les sauver. Les bourgeois comptaient sur son aide, car trois jours de marche pouvaient le conduire sous leurs murs. Aussi, lorsque le 19 mai l'artillerie papiste cessa de tonner, lorsque les canons furent même enlevés des retranchements ennemis, les assiégés pensèrent que leur libérateur était proche.

Ce silence, au contraire, annonçait leur ruine, l'assaut qu'on devait leur donner le matin suivant. Tilly leur envoya un trompette pour les sommer de se rendre. Ils croyaient si bien le roi de Suède dans le voisinage, qu'ils retinrent le parlementaire jusqu'au lendemain. Dans la nuit, le général en chef convoqua son état major: il voulait différer l'attaque, parce que les boulets n'avaient pas encore ouvert de brèche dans les murs; l'impétuosité de Pappenheim, qui votait pour l'escalade, entraîna les suffrages. Il savait que les bourgeois veillaient toute la nuit sur leurs remparts, mais les abandonnaient au petit jour, et allaient prendre du repos. Vers cinq heures il fit dresser les échelles, et peu de temps après, malgré une nouvelle indécision de Tilly, les soldats pénétraient dans la place.

Falkenberg venait justement de reconduire, à l'autre bout de la ville, le parlementaire des assiégeants avec une réponse négative. Il accourt au bruit de la fusillade : une balle l'étend roide mort. Déconcertés par cette perte, effrayés de la véhémence des ligueurs, les citadins prennent le parti funeste de se retirer dans leurs maisons pour s'y défendre. Les catholiques les poursuivent et mettent d'abord le feu à plusieurs endroits de la ville. Les assiégés tirent par

les fenêtres, pendant que leurs femmes précipitent sur l'ennemi des meubles et des pierres. Tout à coup un vent rapide propage l'incendie, qui vole de maison en maison, de rue en rue. La crainte que le butin ne leur échappe, transporte de rage les soldats impériaux. Hommes, femmes, enfants, vieillards sont égorgés ou repoussés dans les flammes. Pas d'action barbare qui ne se commette. On outrage les femmes sous les yeux de leurs maris, les filles aux pieds de leurs mères. Les Croates se divertissent à jeter les enfants au milieu du brasier; les Wallons de Tilly clouent les nourrissons avec leurs lames sur le sein de leurs mères. Les massacreurs et les victimes, les mourants et les cadavres, les débris, les tourbillons de fumée, le sang qui rougit la terre, forment une scène d'horreur si effroyable que plusieurs capitaines ne peuvent en soutenir la vue. Ils courent vers le général et le supplient de mettre un terme au carnage.

— « Il faut bien que le soldat trouve une compensation à ses fatigues et à ses dangers, leur répond froidement Tilly du haut de son petit cheval blanc. Que dirait Pappenheim, si je vous écoutais? Revenez dans une heure, nous verrons ce qu'il faudra faire. »

L'incendie cependant avait gagné toute la ville, qui ne formait plus qu'un vaste brasier. Force fut aux vainqueurs d'abandonner leur proie et de se retirer dans le camp. A dix heures du soir, l'opulente Magdebourg n'était plus qu'un monceau de ruines et de cendres. La cathédrale, l'église Notre-Dame et quelques huttes de pêcheurs, situées sur les bords de l'Elbe, avaient seules échappé au feu.

Le lendemain, Pappenheim écrivait à Munich: — « Magdebourg a perdu sa virginité. Hier, à neuf heures du matin, nous l'avons prise d'assaut; nous avons combattu quatre heures, mis la main sur l'évêque (1), tué Falkenberg et tous les hommes de guerre, tous les bourgeois qui portaient les armes. Comme la férocité du soldat se lassait, la justice et la colère divines ont terminé son œuvre. Le feu s'est déclaré en plusieurs endroits, quelques mines ont sauté; peu d'heures ont suffi pour réduire en cendres la ville et toutes ses richesses. Ce que l'on avait enfoui dans le sol ou dans les caves se trouve perdu. J'estime que plus de vingt mille hommes ont été sacrifiés; jamais, depuis la destruction de Jérusalem, on n'a vu pareille catastrophe ni un plus terrible châtiment de Dieu. Tous nos soldats sont devenus riches. » — Le 25, Pappenheim écrivait à l'Empereur une autre lettre, où l'on remarque ces mots: — « Dans une si admirable victoire, moi et mes fidèles auxiliaires nous n'avons regretté que de ne pas avoir pour spectateurs Votre Majesté Impériale et son auguste compagne. »

De trente-cinq mille habitants, cinq mille seulement eurent la vie sauve. Le général ne fit sa première entrée dans Magdebourg que le 23; plus de six mille cadavres avaient été jetés à l'Elbe pour débarrasser le passage. Le lendemain on ouvrit la cathédrale, et on y trouva mille personnes qui venaient d'y passer trois jours sans nourriture, dans d'affreuses angoisses,

<sup>(1)</sup> L'administrateur du diocèse, qui avait pris la place de l'évêque.

examinant la flamme qui éclairait les vitraux de l'église, pendant que la faim leur tordait les entrailles. Tilly ordonna de leur distribuer des vivres. La nef de Notre-Dame contenait cinquante-trois femmes décapitées par les troupes apostoliques. Le 25, on chanta en chœur un *Te Deum* pour célébrer ce glorieux triòmphe (1).

Voilà comment la bigoterie de Ferdinand II interprétait l'Évangile. Mais si par toute l'Allemagne ce n'était qu'un gémissement, la Bohême souffrait plus que les autres provinces de ce malheureux pays. Outre les décrets frénétiques, les mesures sanguinaires dont on l'accablait avec une persistance infatigable, les armées catholiques venaient sans cesse y prendre leurs campements. Les Wallons de Tilly, les Croates de Wallenstein achevaient de l'épuiser, saignaient la nation aux quatre membres. Dans un seul jour, ils détruisaient les provisions de toutes sortes qui avaient coûté de longs travaux, qui eussent suffi pour des mois entiers. De vastes districts devenaient solitaires. Presque partout les herbes sauvages, les forêts naissantes prenaient la place des moissons.

Des historiens catholiques dévoués à la maison de Habsbourg, racontent eux-mêmes que les populations affamées ne dédaignaient ni les charognes de la voirie,

Nous empruntons ce détail à l'excellent guide de M. Joanne, qui est un traité complet de géographie et de statistique.

<sup>(1)</sup> La destruction de Magdebourg a laissé en Allemagne de profonds souvenirs. La porte par laquelle entra Tilly est restée murée, et, sur la maison du commandant de la ville, on lit encore ces mots:

<sup>«</sup> Souvenez-vous du 20 mai 1631. »

ni les cadavres pendus aux gibets; qu'il fallait, durant la nuit, mettre des postes de soldats dans les cimetières, pour qu'on ne vînt pas déterrer les corps fraîchement ensevelis; que des bandes d'individus, exténués par le jeûne, allaient à la chasse aux hommes, les tuaient comme des bêtes fauves, les dépeçaient et les faisaient cuire. Souvent les milices impériales voyaient au loin une troupe d'hommes accroupis, sur la tête desquels ondoyait une fumée de branchages. Elles accouraient, elles dispersaient le groupe mystérieux; que trouvaient-elles alors? Un chaudron où bouillaient des membres humains (1). La prétendue piété de la maison d'Autriche avait obtenu ce grand résultat, produit ce merveilleux effet de ramener les populations à l'anthropophagie!

Sous un si affreux régime, la Bohème perdit les deux tiers de ses habitants. Un registre de 1529, où sont constatées les franchises que possédait la vieille ville, à Prague; la chronique de Hagek, publiée en 1541; deux manuscrits, l'un rédigé au quatorzième siècle, l'autre en 1510; un mémorial de l'année 1475, nous renseignent sur l'état du pays avant la bataille de la Montagne Blanche. Parmi ces documents, le plus modéré porte au delà de 31,000 le nombre des communes bohèmes. Elles devaient donc atteindre au moins ce chiffre, quand la réaction leva sa hache; quelques années après, le cadastre en comptait moins de onze mille. Tout le reste avait disparu. Jamais

<sup>(1)</sup> Hormayr, Taschenbuch für die vaterlændische Geschichte; jahrgang 1836, page 300.

on n'a si cruellement abusé d'une seule victoire.

Un acte de justice cependant devait avoir lieu. Le conseiller le plus funeste, le serviteur le plus cruel de l'ambition impériale, devait être châtié, comme il arrive souvent, par le prince même pour lequel il avait violé toutes les règles du droit, tous les principes de la morale. Ainsi le veut cette logique des faits qu'on nomme la Providence. Wallenstein était un scélérat, car les scélérats seuls, quel que soit le but qu'ils poursuivent, tiennent aussi peu compte de la vie, des intérêts, du bonheur des hommes; mais son intelligence valait mieux que son cœur et il avait de grandes vues. Il se proposait de faire en Allemagne ce que Charles VII, Louis XI avaient commencé en France, ce que Richelieu y terminait à la sueur de son front: abaisser tous les nobles, tous les seigneurs laïques ou ecclésiastiques devant la puissance royale. Les divers États germaniques, soumis à l'autorité d'un seul chef, eussent alors composé un immense et redoutable empire. Ferdinand II n'en eût été que le souverain fictif. Dominé par Wallenstein, comme Louis XIII par son premier ministre, il aurait laissé le ténébreux capitaine exercer en son nom le pouvoir. Une fois maître de l'Allemagne, celui-ci comptait mettre sur pied des forces irrésistibles, pour chasser d'Europe les Mahométans. Il serait alors devenu l'arbitre du monde. Quel prince, quel monarque aurait osé lui faire opposition? Ces vastes projets ont été méconnus par Schiller et par les vieux historiens, faute de documents. L'image de Friedland est restée, sous leur plume, vague et terne; le sinistre général,

même dans les trois pièces baptisées de son nom, n'a pas la grandeur imposante qu'il devrait avoir.

Trop d'obstacles empêchaient la réalisation de ses plans gigantesques. Ferdinand d'abord n'avait pas assez d'intelligence pour les comprendre dans ce que le duc pouvait lui en laisser apercevoir; il agissait par bigoterie plutôt que par politique. En second lieu, les princes luthériens et orthodoxes étaient trop forts pour disparaître tout à coup devant un seul homme. Mais Richelieu, le Pape et les jésuites furent les principaux instruments de sa ruine. Le cardinal pénétra ses desseins, devina la suprématie européenne que convoitait son ambition; il ne voulut point laisser réduire la France à l'état de vassale. La politique gibeline de Friedland alarma le Saint-Siége. Maîtres de l'empereur et gouvernant l'Autriche, dominant l'Allemagne.par l'entremise de cet automate couronné, les jésuites défendirent leur position et ne lâchèrent point leur docile créature; Wallenstein, qui appréciait leur force, qui leur disputait la souveraineté, nourrissait contre eux une profonde haine; le plus secret et le plus périlleux de tous ses rêves consistait à les chasser d'Allemagne aussitôt qu'il serait en mesure de le faire.

Dans cette lutte de géants, Wallenstein succomba. Le cardinal soutint les réformés, poussa Gustave-Adolphe sur le champ de bataille, effraya les princes catholiques. Ameutés contre Friedland à la diète de Ratisbonne, ils obsédèrent Ferdinand de leurs plaintes. Les jésuites firent parler la conscience de l'empereur, éveillèrent ses scrupules sur les extorsions,

sur les barbaries au moyen desquelles le duc soutenait son armée. Le père Joseph, envoyé par Richelieu, exécuta les manœuvres que lui prescrivait son maître, et la destitution de Wallenstein fut résolue.

Après vingt mois d'inaction, la nécessité força l'empereur de lui rendre le commandement, avec une autorité plus absolue que jamais. Il reprit le cours de ses artifices, l'exécution interrompue de ses projets ambitieux. Mais le cardinal, le Pape et les jésuites le suivaient du regard. Cette fois ils jugèrent opportun de se débarrasser de lui pour toujours. Un soir donc (le 25 février 1634), les traîtres qui avaient accepté la mission de mort soupaient avec les fidèles généraux du dictateur, invités par eux. On apporte une fausse lettre de l'électeur de Saxe, où il repoussait des propositions imaginaires de Friedland, hostiles à l'empereur. « Vive la maison d'Autriche! vive Ferdinand! » s'écrient les assassins. Et trente-six dragons irlandais envahissent la pièce, culbutent la table, fondent sur les victimes. En quelques minutes, les partisans de Wallenstein sont sabrés ou percés de coups. On ferme la salle, et Butler va investir le palais du généralissime.

Il était neuf heures. Par un singulier hasard, une tempête affreuse grondait sur la ville d'Eger, où s'accomplissait le drame. Un linceul de nuages enveloppait le ciel, le vent tourbillonnait dans les rues, gémissait sous les portes. Une pluie fine mouillait les croisées. Deveroux pénètre avec douze trabans dans la demeure de Wallenstein. Le duc avait entendu quelque bruit, des lamentations de femmes pleurant

les individus sacrifiés; il avait ouvert sa fenètre, interrogé la sentinelle, puis il s'était assis, en robe de chambre, devant sa table. Tout à coup le meurtrier brise la porte, s'élance vers lui en criant : « Ton heure est venue, scélérat! » Friedland veut courir à la fenètre, appeler ses gardes : Deveroux lui barre le passage, le frappe de sa pertuisane en pleine poitrine. Le duc, les bras levés, reçut le coup sans prononcer un mot; il tomba silencieusement comme il avait vécu, emportant dans la tombe ses mystérieux projets, que l'histoire a enfin découverts.

Assurément les complices de Wallenstein, les instruments de ses crimes et de ses déprédations, qui travaillaient pour leur compte et pour le sien, ne méritent ni pitié ni sympathie. La maison d'Autriche néanmoins, par l'excès de sa cruauté, a su rendre intéressant l'un d'entre eux, le général Schafgotsch, commandant militaire de la Silésie. Colloredo le fit arrêter, désarmer à Ohlau; on lui arracha ses éperons, et ses gardiens l'accablèrent d'outrages, pendant qu'ils le menaient à Glatz, puis dans la ville de Ratisbonne. Mis à la question, il en supporta les tourments avec une fermeté inébranlable et soutint qu'il n'avait pas conspiré. Une sentence de mort par la hache fut prononcée contre lui. Mais comme on espérait encore lui arracher des aveux, on demanda au conseil aulique si on ne pourrait pas lui faire subir de nouveau tous les degrés de la torture. « Sans doute, répondit le funèbre cénacle. Puisque de graves indices ont motivé sa condamnation à mort, ce n'est plus un homme, c'est un esclave de la question (servus pænæ),

un cadavre inerte (cadaver mortuum); on doit l'envisager et le traiter ainsi. » Pendant la seconde épreuve, le malheureux ne prononça que des paroles incohérentes. Il fut décapité à Ratisbonne, le 23 juillet 1635.

Enfin, le bourreau le plus impitoyable qui ait encore persécuté la race humaine, Ferdinand II, mourut à son tour. Il expira le 15 février 1637, avec les signes d'une profonde dévotion, tenant en main un cierge allumé que lui avait remis son confesseur. Nul remords ne troubla ses derniers moments. Douze millions d'hommes, pour le moins, avaient péri par son ordre; mais la gloire, l'intérêt de l'Église souffrante et militante n'exigeaient-ils pas ce sacrifice? Dans une seule expédition au bord du Danube, les Cosaques avaient pillé cinq cents villages, exterminé toute la population masculine; les femmes, les enfants, saisis de terreur, s'étaient réfugiés dans les îles du fleuve : ils y moururent de faim et de désespoir. Ferdinand, le pieux assassin, avait toujours vécu entouré de prêtres et de femmes. C'était moins qu'un sot : c'était un homme médiocre. Son intelligence ne servait qu'à l'égarer, qu'à le conduire au crime.

Sa mort ne termina point la guerre, ne fut d'aucun avantage pour l'Allemagne. Son fils aîné, Ferdinand III, prince maladif et obtus, avait hérité de son fanatisme et continua son œuvre. L'immaculée conception de la Vierge était son dogme favori, sa préoccupation habituelle. Une loi spéciale, publiée sous son règne, interdisait de conférer le grade de docteur à

quiconque ne témoignerait point, par serment, de sa foi dans cette donnée mystique. Pendant onze ans, l'Allemagne fut encore un champ de bataille, un sol maudit que ruinait et désolait la persécution. Le 24 octobre 1648 seulement, la paix fut signée à Osnabrück avec la Suède, à Munster avec la France. La lutte se terminait par l'abaissement de la maison d'Autriche, par l'émancipation des princes luthériens et catholiques, par le démembrement de l'Empire et la reconnaissance formelle de l'égalité des cultes.

Les jésuites seuls atteignirent le but principal de leur ambition : l'Autriche était devenue un fief de leur l'ordre, que gouvernait en suzerain leur général.

Lorsque les hérants, la trompette en main, quittèrent la Westphalie pour aller, dans toute l'Allemagne, annoncer aux villes saccagées, aux populations maigres et haves, la paix enfin conclue, leurs yeux ne virent que scènes de désolation. Ce n'était plus ce beau pays où florissaient, trente ans auparavant, des cités industrieuses, des villages sans nombre, des plaines soigneusement cultivées; où les chants de sete succédaient au bruit du travail; où prospéraient le commerce, l'étude et les beaux-arts. On ne rencontrait partout que villes en ruine, dont les derniers habitants brûlaient, pour se chauffer, les boiseries et les charpentes des quartiers solitaires; que bourgades abandonnées, tertres funèbres ou ossements épars. Des provinces entières étaient devenues désertes. Ici un marécage, avec ses légions de roseaux, avec ses nuées d'insectes, avec ses miasmes siévreux, remplaçait les moissons bienfaisantes; là, une forêt sauvage avait peu à peu conquis les prés, les vignobles, effacé les routes. L'Allemagne semblait livrée, comme une proie, aux loups, aux renards et aux corbeaux.

Le brigandage avait pris d'effrayantes proportions. Exaspérés par la détresse, une foule d'hommes vivaient de meurtre et de pillage. Les soldats licenciés, ou dépourvus de tout, leur donnaient eux-mêmes l'exemple, et ces voleurs en haillons, ces bandits en uniforme accroissaient la misère générale. Le gouvernement fut obligé de recourir à des mesures exceptionnelles. Il inventa les passeports, rendus nécessaires par l'état du pays. La diète de Bohême publia en 1650 un édit caractéristique. Cette ordonnance prescrivait d'enlever à tous les citoyens leurs fusils et autres armes offensives : quiconque en porterait à l'avenir, malgré la prohibition, serait poursuivi criminellement. L'article 2 enjoint aux autorités d'abattre les bois, à droite et à gauche des grandes routes, aussi loin que peut porter une balle de pistolet, de faire couper tous les ans les rejetons et les broussailles qui se seraient développés dans le même espace, tant les assassinats étaient nombreux, tant on courait de dangers hors de chez soi! Les autres dispositions ne méritent pas moins d'être citées.

- Art. 3. Les brigands condamnés à mort devront être exécutés sans délai.
- Art. 4. Tout paysan qui livrera aux autorités un bandit vivant ou mort, recevra la moitié de ce que

possédait le criminel. Si celui-ci n'avait rien, on donnera au campagnard six cents groschen (1).

- Art. 5. Dans toutes les villes et sur tous les marchés se tiendront deux agents qui délivreront aux voyageurs des passeports, sans lesquels on n'y admettra personne.
- Art. 6. Les autorités surveilleront de près les chasseurs, vignerons et métayers, pour qu'ils ne commettent point de délits et ne donnent point asile aux brigands.
- Art. 7. Attendu que les colporteurs vendent de la poudre, du plomb aux bandits et leur achètent les objets volés par eux, le colportage est désormais interdit, sous peine de confiscation et autres châtiments.

Une ordonnance de 1654 revient sur ce triste objet et recommande de faire disparaître les bois qui longent les routes (2).

Une dernière circonstance suffirait pour peindre la situation de l'Allemagne à cette époque. L'excès du désespoir avait si profondément ulcéré les cœurs, les avait si bien détournés de tous les sentiments affectueux, que les hommes s'abstenaient de leurs femmes, vivaient dans une sombre et tragique chasteté. On excitait en France le maréchal de Gassion à renoncer au célibat. « Je n'estime pas assez la vie, répondit-il, pour en vouloir faire part à qui que ce soit. » Toute la Bo-

<sup>(1)</sup> Le groschen vaut 2 sous et demi.

<sup>(2)</sup> Rieger, Materialien zur bæmischen statistik. — Vehse, Geschichte des æstreichischen Hofs, etc.

hême, toute la Moravie, presque toute l'Allemagne semblaient pénétrées du même dégoût pendant cette affreuse lutte. On ne voulait pas léguer une misère sans bornes aux générations futures, et la race germanique avait en quelque sorte résolu de se laisser périr. Un peuple entier aspirait au suicide. Il fallut que du haut des chaires on exhortat les gens mariés à faire usage de leurs droits, à ne point contrarier les intentions de la nature. Bien mieux, la diète de Franconie, avec l'approbation des archevêques de Bamberg et de Wurtzbourg, prit à Nuremberg, le 15 février 1650, une décision législative qui permettait le mariage des prêtres et autorisait la polygamie. J'ai sous les yeux le texte de ce singulier décret, et je vais le traduire, car une pièce de cette importance doit être communiquée tout entière au lecteur.

- Art. I<sup>er</sup>. Pendant un laps de dix ans, à partir de ce jour, il est défendu de recevoir dans les monastères aucun homme qui n'aurait pas atteint soixante ans.
- Art. 2. Tous les prêtres et curés qui ne font point partie d'une maison religieuse ou d'un chapitre, sont tenus de se marier sans délai.
- Art. 3. Il est permis à tout homme d'épouser deux femmes; mais on recommande aux maris, et on le rappellera souvent en chaire, que si on leur confie le sort de deux personnes, ils doivent en échange se comporter avec discrétion et prudence, les pourvoir suffisamment d'abord, et ensuite prendre leurs mesures pour que la haine ne se glisse pas entre elles.

Voilà où en était réduite l'Allemagne! Comme la

Bohême, elle avait fini par perdre les deux tiers de sa population (1). En supposant qu'elle eût trente millions d'habitants au début de la guerre (elle en compte maintenant plus du double), c'étaient vingt millions d'hommes qui avaient péri de détresse ou de mort violente. Les hordes barbares n'avaient point commis de tels désastres dans l'Empire romain.

Qu'on vienne ensuite nous parler des excès de 93! Les jésuites et les dominicains ont, à eux seuls, fait plus de victimes que tous les révolutionnaires ensemble depuis le commencement du monde.

La persécution organisée par Ferdinand II, sous l'influence suprême des jésuites, a retardé la civilisation de cent cinquante ans au delà du Rhin. Quand elle commença ses ravages, l'Allemagne possédait une brillante école de peinture, des graveurs fameux, des savants, une littérature naissante; lorsque la réaction démolit ses échafauds, encloua ses pièces, essuya son épée, les talents avaient disparu comme un songe; l'ignorance et l'engourdissement tenaient compagnie à la misère. Le génie ne put refleurir sur cette terre dévastée qu'au milieu du dix-huitième siècle; les arts ont repris seulement de nos jours leur ancienne vigueur. Contrariés, arrêtés par la France dans leurs manœuvres ambitieuses, les jésuites transportèrent chez nous leur funèbre attirail, se vengèrent en obtenant la révocation de l'édit de Nantes. Les dragonnades et tout ce qui les accompagnait, n'ont été qu'une imitation de leurs procédés dans les États autrichiens.

<sup>(1)</sup> Kohlransch, Deutsche Geschichte, page 552.

## CHAPITRE VI.

INTRODUCTION DE LA RÉFORME EN HONGRIE.

Quand la Réforme, s'appuyant sur l'Évangile, contesta les dogmes de l'Église romaine, ses principes n'éveillèrent pas moins d'attention, ne firent pas moins de prosélytes parmi les Magyares que parmi les Allemands. C'était comme une aurore qui se levait dans les intelligences, après la sombre nuit du moyen âge: elle excitait toute la joie, toutes les espérances, toute l'activité des heures matinales. Ces premiers rayons annonçaient la vraie lumière, la lumière de la philosophie que l'on devait attendre un siècle encore.

A peine les premiers écrits de Luther avaient-ils été publiés, que des marchands et des colporteurs les introduisirent dans les plaines de la Hongrie, dans les montagnes de la Transylvanie. Ces âpres opuscules y excitèrent une grande fermentation, y convertirent de pieux orateurs qui enseignèrent bientôt publiquement la nouvelle doctrine. Michel Siklosi l'expliqua le premier du haut de la chaire à une assemblée hongroise. Un Silésien nommé Ambrosius, un ex-dominicain appelé George, eurent l'initiative de cette prédication dans la Transylvanie; tous deux annoncèrent aux

habitants d'Hermannstadt le christianisme régénéré. Un grand personnage, le comte Marcus Pemphlinger, homme intelligent, expérimenté, les seconda d'une manière très-active, n'épargna pour les aider ni ses peines ni son influence. On leur prêta une oreille d'autant plus attentive que la commune était en lutte avec l'archevêque de Gran. Les citadins rompirent en visière au fanatique prélat; ils évoquèrent toutes les causes civiles des ecclésiastiques devant les tribunaux séculiers, forcèrent les pasteurs à remplir leurs fonctions, malgré l'interdit lancé par le doyen (1). Bravant l'autorité de ce mandataire clérical, ils expulsèrent le curé d'un village situé dans la banlieue, et installèrent à sa place un ministre de leur choix. Bien mieux, ils annulèrent sa juridiction et l'empêchèrent de punir les personnes qu'il croyait répréhensibles. Pour compléter leur insubordination, ils refusèrent de payer la dîme.

L'archevêque adressa une plainte au roi Louis II (2). Par un édit sévère, le prince commanda aux habitants d'Hermannstadt de respecter toutes les décisions du prélat, d'exécuter tous ses ordres. Les citadins demandèrent un sauf-conduit pour leurs ministres, puis les envoyèrent à Gran plaider leur

<sup>(1)</sup> On nommait doyens ruraux, ou simplement doyens, des espèces de grands-vicaires qui inspectaient les cures de campagne et exerçaient une autorité très-étendue.

<sup>(2)</sup> Louis II, roi de Hongrie et de Bohême, avait succédé à son père, Ladislas VI, en 1516; il épousa, en 1521, Marie, sœur de Charles-Quint. Battu à Mohacs, par Soliman II, en 1526, le prince, très-jeune encore, se noya dans un marais à travers lequel il essayait de fuir.

cause. Mais le dignitaire ecclésiastique mourut sur ces entrefaites. Son successeur étant cardinal et s'étant rendu au conclave afin d'élire un nouveau pape, le débat fut naturellement suspendu en son absence.

La Réforme cependant gagnait du terrain. Hermannstadt devenait un second Wittemberg. Les ministres catholiques avouaient eux-mêmes que la doctrine nouvelle n'était pas plus puissante dans la ville où résidait Luther. La diète ordonna de confisquer à domicile tous les ouvrages protestants et de les brûler en place publique. Ces auto-da-fé littéraires ne suspendirent point les progrès de l'hérésie. La violence fut donc appelée au secours du système défaillant : les États décrétèrent la peine du bûcher contre tous les luthériens. Mais comment mettre à exécution une pareille loi dans un pays hérissé de montagnes, couvert de forêts, entrecoupé de marécages et de fondrières, où les proscrits pouvaient toujours échapper aux sbires, où la justice n'était pas mieux organisée que l'administration? Les ordonnances les plus utiles demeurant des lettres mortes, les édits pernicieux ne pouvaient avoir plus de résultat; aussi la nouvelle sentence ne fut-elle point exécutée. Le nombre des protestants continua de s'accroître; ils se sentirent bientôt si forts, qu'ils troublèrent par des huées, par des rires, par des clameurs, les processions, les cérémonies publiques de l'Église ultramontaine. A Bude, sous les yeux du roi, deux orateurs proclamèrent en public le droit de libre examen; ils furent chassés de la ville.

Après la déroute de Mohacz et la fin tragique de

Louis II, Jean Zapolya, son successeur, bannit tous les dissidents. Mais ce décret ne put être exécuté au milieu de la lutte que les Habsbourgs engagèrent pour s'installer en Hongrie. Louis II avait épousé l'intelligente Marie d'Autriche, sœur de Charles-Quint et de Ferdinand Ier. Celui-ci, à l'âge de dixhuit ans, s'était marié avec la sœur de Louis II, Anne Jagellon, qu'il adora d'un constant amour. Profitant de cette double relation, il aspira au trône de Hongrie, dès que la mort de son beau-frère l'eut rendu vacant. « Puisque la monarchie hongroise, ce boulevard de l'Europe chrétienne, tombe en dissolution, écrivait-il à sa sœur, je te prie, dans l'intérêt de mes propres États menacés par l'invasion ottomane, d'employer tous les moyens en ton pouvoir pour me faire obtenir la couronne de saint Étienne. » La veuve seconda très-habilement les projets de son frère, et l'année même où elle avait perdu son mari, la diète de Presbourg offrit au jeune archiduc l'autorité souveraine. Mais Jean Zapolya, qui l'exerçait avec l'assentiment d'une partie de la nation, ne voulut point y renoncer. De là une guerre civile, que compliquaient les irruptions perpétuelles des Musulmans. Les hostilités durèrent un grand nombre d'années, pendant lesquelles les prétendants eurent des soucis plus graves que les affaires de religion. La doctrine nouvelle n'étant ni inquiétée ni surveillée, gagna promptement du terrain, parfois même usa de représailles. Ainsi, dès la première campagne, Zapolya vaincu ayant été obligé de prendre la fuite, les luthériens se vengèrent de leurs persécuteurs. Là où ils avaient la majorité, comme à Hermannstact, ils donnèrent trois jours aux catholiques pour embrasser leurs opinions ou quitter le pays.

La lutte continua de la sorte, avec des fortunes diverses, mais en somme elle profitait aux ennemis de la papauté. Les plus grands personnages se déclaraient l'un après l'autre contre l'évêque de Rome, bâtissaient des temples luthériens, ouvraient des écoles, envoyaient même leurs fils étudier à Wittemberg, dont l'Université prenait alors un développement rapide (1). Le palatin Nadasdy fut au nombre de ces importantes recrues (2). Il favorisa tellement les adversaires de l'Église romaine que l'Allemagne tourna vers lui les yeux. Mélanchton lui adressa un jeune orateur croate, voué à l'affranchissement de l'esprit humain, et lui recommanda d'utiliser sa ferveur apostolique. Nadasdy possédait une imprimerie particulière; il y fit composer en hongrois le Nouveau-Testament, traduit par Jean Sylvestre, que le rédacteur de la Confession d'Augsbourg lui avait également adressé. Enfin, le protestantisme parcourait la Hongrie d'une marche si triomphante, que les prêtres catholiques abandonnaient eux-mêmes leurs autels et venaient grossir son cortége. Les évêques de Neutra, de Weszprin, déposèrent le rochet et la mitre pour prêcher la foi chrétienne dans sa pureté primitive.

Le luthéranisme travaillait d'abord seul à ébranler

<sup>(1)</sup> Trois jeunes docteurs appartenant aux premières familles de la noblesse autrichienne dévinrent successivement recteurs de cette Université.

<sup>(2)</sup> On nommait palatin un fonctionnaire élu par la diète, pour faire exécuter, avec l'assistance d'un conseil, les lois que votait l'assemblée nationale. Chaque comitat de Hongrie avait en outre un palatin spécial.

l'empire de Rome dans ces contrées lointaines. Plusieurs députations vinrent consulter le maire d'Eisenach sur des points douteux. Mais aussitôt que Calvin eut formulé son système, il fit de nombreux prosélytes aux bords de la Theiss et du Danube.

A la suite de ces deux grandes doctrines, qui ouvraient la marche, se précipitèrent une foule de sectes moins puissantes: les Anabaptistes, les Mennonites, les Zwingliens, les Sociniens. Attaquées simultanément par les catholiques, les luthériens et les calvinistes, elles succombèrent toutes, sauf la dernière. La théorie de Socin avait en elle-même une importance capitale: elle annonçait longtemps d'avance le déïsme du dix-huitième siècle et la profession de foi du Vicaire savoyard. Cet énergique penseur niait la Trinité, d'où vient à ses disciples le nom d'unitaires, la transsubstantiation, le péché originel, l'existence de l'enfer; il ne reconnaissait pas la divinité de Jésus, ne voyait dans les mystères que des symboles plus ou moins obscurs. Nul hérésiarque ne fit, à son époque, tant de chemin vers les idées modernes.

Ferdinand I<sup>er</sup>, comme nous l'avons dit, ne put d'abord mettre obstacle aux progrès des nouvelles doctrines. Quoique sincèrement catholique, c'était d'ailleurs un prince sage et modéré. Partout les haines théologiques se calmaient, les ultramontains et les réformés vivaient en bonne harmonie, se fréquentaient, se mariaient ensemble, lorsque la fondation de l'ordre des jésuites (1) ranima la discorde. Cette

<sup>(1)</sup> En 1540.

milice de la mort devait produire en Allemagne de telles infortunes, qu'elles détruisent, jusqu'à un certain point, la moralité de l'histoire, parce qu'elles font douter des principes qui passent pour gouverner le sort des nations.

Ils se glissèrent dans les provinces autrichiennes d'un air humble et modeste; ils se présentaient comme médecins, et possédaient, à les entendre, un spécifique merveilleux, le quinquina, longtemps nommé poudre des jésuites. La peste ayant éclaté, elle facilita leur installation. Ils faisaient aussi le métier de professeurs, donnaient des leçons particulières. Leur position était d'abord si peu brillante qu'ils n'avaient pas même de logis et demeuraient à Vienne chez les dominicains. Mais leur chef, le père Bobadilla, eut l'adresse de parvenir jusqu'à l'empereur, de l'agenouiller devant lui dans le confessionnal. Leur sort changea dès ce moment, aussi bien que leur attitude. En 1551, ils élevèrent leur premier collége autrichien sur l'emplacement du ministère actuel de la guerre, à Vienne : Loyola, qui vivait encore, y expédia lui-même onze jésuites, d'après le vœu de Ferdinand et l'ordre du Saint-Siége. En 1556, ils bâtirent les maisons d'Ingolstadt et de Cologne, d'où ils essaimèrent, peu à peu, comme des guêpes avides. L'Autriche, la Bavière, le Tyrol, la Franconie, la Souabe, la vallée du Rhin et la Bohème tentèrent spécialement leur convoitise ou leur offrirent un accès plus commode.

Bientôt ils engagèrent leur protecteur Ferdinand à publier quelques édits, à prendre certaines mesures ayant pour but soit d'arrêter les progrès du schisme, soit de lui arracher ses anciennes conquêtes. Mais les seigneurs qui auraient dû faire exécuter ces ordonnances, ou bien avaient adopté les maximes évangéliques, ou bien ne pouvaient comprimer la Réforme que dans leurs domaines. Tenue en échec sur un point et pendant quelque temps, elle prospérait partout ailleurs: les fiefs de ces princes formaient comme des clairières éparses. Eux-mêmes se lassaient bientôt de la rigueur, et les prescriptions impériales tombaient en désuétude.

Maximilien II laissa les catholiques et les protestants lutter comme bon leur semblait, suivant leurs forces respectives, sans protéger ni les uns, ni les autres. Les controverses religieuses ne lui inspiraient que de l'ennui. Presque tous ses généraux témoignaient ouvertement leur dédain pour la papauté, leur enthousiasme pour la foi nouvelle. Un de ces capitaines, Schwendi, accepta la présidence d'un synode hérétique et n'eut point à s'en repentir. Horvath, prieur de Zips, qui avait abandonné la communion romaine et embrassé le protestantisme, ne craignit pas de nommer Maximilien tuteur de ses enfants. Si grande était la tolérance du prince, qu'un docteur luthérien, nommé Pfauser, prêcha longtemps à la cour et ne cessa de lui écrire que lorsqu'il eut été remplir ailleurs d'autres fonctions.

Au moment où Rodolphe II monta sur le trône, l'Église réformée s'était si bien établie dans les provinces occupées par les mahométans, que les ministres espéraient déjà convertir les infidèles eux-mêmes. Les Turcs ne se mélaient pas des différends qui agi-

taient les chrétiens; pourvu que ceux-ci payassent régulièrement le tribut, ils se souciaient peu de leurs opinions et de leurs croyances. La parole du Prophète dominait pour eux ces débats. Dans les provinces conservées à l'Allemagne, neuf cents communes étaient luthériennes, un plus grand nombre calvinistes: seize gouverneurs, presque tous les dignitaires du royaume, avaient abjuré le vieux dogme. On pouvait prévoir le moment où la Hongrie entière serait protestante.

Étienne Bathory, élu roi de Pologne et prince de Transylvanie, jugea que des moyens nouveaux étaient nécessaires pour limiter les progrès de la Réforme. Il jeta les yeux sur la noire milice de Loyola, qui inspirait aux ultramontains une grande confiance. Appelés en Transylvanie, les jésuites s'installèrent dans l'abbaye déserte de Kollos-Monostra, donnée à leur ordre avec tous les biens qui en dépendaient, et fondèrent une autre maison dans la ville de Karlburg. Le prince désirait qu'ils s'occupassent uniquement d'instruire la jeunesse. Quoique protestante, la majorité de la diète, influencée par lui, ratifia cette mesure. Pendant tout son règne et pendant tout le règne de son frère Christophe, les champions du Catholicisme et les réformés parurent vivre en bon accord. Les jésuites marchaient d'un air humble, les yeux tournés vers la terre; le soin de leurs écoles semblait absorber tout leur temps et toute leur intelligence; les renards s'étaient couverts d'une peau de brebis. Mais les protestants ne s'abusaient pas sur leurs dispositions : ils les détestaient cordialement et ne les ménageaient que par égard pour deux princes d'un mérite exceptionnel. Après la mort de ces chefs illustres, les dissidents ne cachèrent plus leur aversion : les jésuites furent expulsés, puis rappelés au bout de cinq ans et bannis de nouveau par le socinien Moïse Szekely. Mais ils ne se décourageaient pas et trouvaient toujours le moyen de rentrer.

Ils se glissèrent pour la première fois dans la Hongrie proprement dite en 1561, sous les auspices de 'archevêque Olahy et avec l'approbation du gouvernement. Ils n'étaient d'abord que quatre prêtres et un frère lai. On leur assigna des revenus importants. Ils s'établirent dans la ville de Tyrnau, où ils commencèrent à bâtir un collége. Mais avant qu'il fût terminé, un incendie effroyable consuma une partié de la ville; les flammes dévorèrent le monument en construction, et les jésuites n'avaient pas les moyens nécessaires pour réparer le désastre. Le général de l'ordre, François Borgia, regardant cette catastrophe comme un avis du ciel, ordonna aux Frères de quitter la Hongrie (1).

Treize ans s'écoulèrent sans qu'on y vît reparaître aucun membre de la sinistre communauté. Mais en 1579, l'évêque de Raab, George Draskovics, appela de Vienne un fort habile prédicateur de la congrégation. Il obtint dans la chaire des succès tellement décisifs, opéra tant de conversions, qu'au bout de sept ans son protecteur, devenu cardinal, sollicita de l'empereur Rodolphe l'établissement des jésuites en

<sup>(1)</sup> Fessler, Geschichte der Ungern und ihrer Landsassen, t. VII, p. 520

Hongrie pour soutenir la communion orthodoxe et terrifier ses adversaires. Le prince, à moitié fou, donna son consentement. L'abbaye de Thurocs leur fut assignée pour résidence, un décret leur livra la patrie de Mathias Corvin et de Jean Hunyade. Ils eurent d'abord de grandes difficultés à vaincre, de grandes luttes à soutenir; mais, par l'adresse et la persévérance, ils consolidèrent leur position et gagnèrent chaque jour du terrain.

Voilà quelle était la situation religieuse de la Hongrie, lorsque l'empereur voulut la ramener brusquement à la foi catholique et changer comme par miracle les idées de tout un peuple. Les adversaires de Rome mirent leur espoir dans la diète de Presbourg, qui devait bientôt se réunir et que l'archiduc Mathias devait présider. Rodolphe comptait aussi, pour sa part, sur les décisions de cette assemblée. Mais l'archiduc, favorable aux protestants, dirigea de telle manière les séances, que nulle mesure ne fut adoptée concernant les affaires religieuses. Il écouta même les griefs des dissidents, avec l'intention de plaider leur cause auprès du souverain. Le sombre empereur fut saisi d'un violent accès de colère. Vingt et un articles avaient été votés par la diète; traitant comme une lettre morte la constitution magyare, Rodolphe ajouta au procès-verbal des délibérations un vingtdeuxième article. Les plaintes des protestants y étaient déclarées absurdes, injustifiables, leurs réclamations nulles et non avenues, leur conduite pendant les débats irrégulière et scandaleuse. Il leur reprochait d'avoir noué des intrigues secrètes avec les villes

libres de l'empire, et confirmait toutes les lois promulguées en faveur du dogme ultramontain, ordonnait de punir tous ceux qui mêleraient, sous un prétexte quelconque, les dissidences religieuses aux questions politiques.

Cet acte d'usurpation et d'arbitraire souleva en Hongrie une indignation générale. Une foule de magnats déclarèrent qu'ils n'obéiraient plus ni à l'empereur ni à ses délégués, s'il ne révoquait pas son vingt-deuxième article. Le prince n'eut garde de revenir sur une décision injuste et sur une entreprise coupable; les hommes mettent surtout leur amourpropre à ne point avouer leurs fautes, à ne point réparer leurs torts. Une insurrection éclata, insurrection terrible qui trouva immédiatement un chef. Étienne Bocskai n'eut besoin que d'un manifeste pour soulever les nobles et le peuple. Le drapeau national flotta sur les donjons des seigneurs, les paysans s'armèrent dans les villages, des troupes de plus en plus nombreuses s'acheminèrent vers Szerenes, où une grande réunion était convoquée. On affranchit d'abord de toute contrainte le luthéranisme et le calvinisme, puis la guerre commença. Était-ce réellement une guerre? La campagne de l'armée hongroise ressembla plutôt à une marche triomphale. Abandonnée par les légions de l'emperenr, la Transylvanie se déclara pour le prince Bocskai; les forteresses de la Hongrie, mal approvisionnées, mal défendues, tombèrent en tre ses mains; les faibles détachements de troupes impériales qui osaient courir les chances d'une lutte, ne pouvaient soutenir le choc de leurs redoutables ennemis. Toutes les provinces magyares, que ne possédaient pas les Turcs, obéirent bientôt à l'éminent capitaine choisi par les réformés. Un seul général, Basta, défendit la ville de Gran contre les Islamites, qui secondaient les mécontents. Sous les murs de Bude, où campait le chef des insurgés, le Grand-Seigneur lui envoya une couronne d'or, une épée d'honneur et une bannière, en le saluant roi de Hongrie; mais il eut la prudence de ne jamais porter ce titre.

Sans armée, sans serviteurs fidèles, sans numéraire et sans force morale, l'empereur fut incapable de tenir tête aux Hongrois. La nécessité, reine du monde, l'obligea de négocier avec eux. Il le fit de mauvaise grâce, comme on pense bien. La capitulation traîna jusqu'en 1605. Un pacte fut alors conclu, d'après lequel les luthériens et les calvinistes purent librement professer leur religion; les églises et les temples démolis pendant la guerre devaient être relevés, les tribunaux ecclésiastiques surveillés par la diète et maintenus dans les limites de leur juridiction. Bocskai obtint comme fiefs héréditaires la Transylvanie, les comtés de Bihar, de Zarand, de Szolnok et de Marmaros; trois autres comtés, la seigneurie et le château de Tokay lui furent octroyés sa vie durant.

L'archiduc Mathias, qui avait conduit ces négociations, qui employa les Autrichiens et les Magyars à détrôner son frère, ne put sévir contre les partisans de la Réforme et ne le désira point. Le protestantisme, déjà si répandu en Hongrie, opéra tous les jours des conversions.

Enfin, le Tibère du christianisme, Ferdinand II,

monta sur le trône impérial. La guerre de Trente-Ans était commencée, les Hongrois avaient pris parti pour les Bohémiens. Comme le monarque revenait de Francfort, où il avait ceint la couronne, il apprit que les Magyars, sous la conduite de leur prince Bethlen-Gabor, s'avançaient contre ses États héréditaires. Ils parvinrent jusque sous les murs de Vienne, et le prodigieux bonheur des Habsbourgs sauva seul la dynastie, en même temps que la capitale. Que l'inquisiteur couronné gardât de cette tentative une profonde rancune, c'est ce qui ne saurait éveiller le moindre doute; mais il ne pouvait alors satisfaire sa haine, ni rétablir en Hongrie l'autorité du pape. Trois fois Bethlen lui déclara la guerre, et trois fois il dut conclure avec. lui des traités de paix, en 1622, 1624 et 1626. Dès cette époque néanmoins, un plan général de conversion, d'assujettissement par la ruse et la violence fut dressé à Vienne.

## CHAPITRE VII.

PROJET POUR L'ASSERVISSEMENT DE LA HONGRIE; L'EMPEREUR LÉOPOLD Ier.

A la fin de l'année 1626, plusieurs personnages réunis dans le palais Eggenberg, à Vienne, délibéraient sur une grave question. Autour de la table se trouvaient assis Ferdinand II, l'implacable dévot, Eggenberg, son premier ministre, que la goutte et des coliques habituelles empêchaient presque toujours de quitter sa chambre, si bien que c'était l'empereur qui venait chez lui par un secret passage; le cardinal Dietrichstein, un des plus ardents ennemis du protestantisme; le comte Ognate, ambassadeur d'Espagne, ou, pour mieux dire, envoyé secret de Madrid; l'envoyé de Florence, le conseiller intime Harrach, et enfin le sombre Wallenstein, avec quelques officiers supérieurs. Le problème à résoudre était de savoir quels moyens permettraient de supprimer la Réforme en Hongrie. Comme on émettait des opinions diverses, l'ambassadeur d'Espagne se leva, et, d'un air majestueux, débita ces paroles infâmes:

« Pour extirper de Hongrie jusqu'aux racines d'une opinion damnable, mon auguste maître offre par ma

bouche de fournir, cette année même et quand on voudra, quarante mille hommes de troupes d'élite, parfaitement armés; il promet de les entretenir pendant quarante ans. Si on leur adjoint les Cosaques de Pologne, on sera en mesure d'exterminer cette race perfide, si souvent criminelle de lèse-majesté, si souvent coupable de rébellion envers la puissance impériale, et on préservera pour toujours l'Autriche du fléau de ses invasions.

- « Vous me dites que les Hongrois sont un peuple courageux, habitué aux armes, redoutable par sa' cavalerie légère; que la Turquie, leur voisine, peut sans cesse leur donner des secours. Je réponds qu'il faut gagner les Mahométans à prix d'or, les détourner des Magyars et de Bethlen qui les commande, les leur faire même suspecter, et conclure avec le Grand-Seigneur une paix perpétuelle. Vous n'aurez ensuite qu'à imiter la cour d'Espagne, qu'à employer les moyens dont elle a fait usage pour obtenir un pouvoir absolu. Envoyez chez cette nation barbare des gouverneurs étrangers, qui leur imposeront des loistoutes nouvelles et complétement arbitraires, sans qu'ils aient aucun moyen de recours. Opprimez-les de mille manières. S'ils adressent des plaintes à la cour de Vienne, on leur répondra que Sa Majeste ignorait entièrement ces vexations et les apprend avec un extrême déplaisir. Les brutes, qui ont la vue courte, croiront l'empereur innocent de leurs maux, et feront peser tout leur ressentiment sur les gouverneurs.
  - « Malgré les réclamations et les périls, que ces

Ħ

derniers poursuivent invariablement l'exécution de leur système, qu'ils emploient tous les artifices possibles pour rendre les Hongrois comme insensés; que des châtiments inouïs punissent la moindre tentative de désobéissance. N'étant point accoutumés à un joug si dur, ayant, au contraire, les sentiments de fierté que donne l'indépendance, les Magyars se soulèveront infailliblement. Ce sera l'occasion, le prétexte attendu pour sévir contre eux; sans les juger, sans observer aucune forme légale, on leur fera subir de cruelles tortures, on les punira de mort comme criminels de haute trahison. Les corps d'armée, que l'on tiendra prêts, envahiront alors le pays : la moisson sera en pleine maturité. On abattra d'abord les têtes des plus illustres et des plus recommandables, qui seraient pour nos desseins des obstacles sérieux. Si les quarante mille hommes ne suffisent pas, s'ils se trouvaient en péril, le roi mon maître les fortifierait de vingt mille autres, comptant fonder ainsi une paix solide et agréable à Dieu (1). »

Ce discours effroyable, qui aurait dû exciter la plus vive indignation, fut accueilli avec transport par l'assemblée. Tous les auditeurs s'agitèrent comme une bande de loups et de renards, dont les yeux sont animés par la soif du meurtre. On dressa un procèsverbal de la déclaration que venait de faire l'ambassadeur et toutes les personnes présentes le signèrent. On s'occupa même sur-le-champ de l'exécution.

<sup>(1)</sup> On trouvers le texte latin de ce discours dans Cornélius, Historia hungarias, et dans: Mailath, Geschichte der Magyaren, t. V., p. 161.

Wallenstein et Caraffa, espèce d'aventurier napolitain, reçurent l'ordre d'envahir la Hongrie au premier murmure, au premier mouvement populaire. On leur signala, comme une occasion de tumulte, le grand marché qui devait prochainement avoir lieu à Sintau, sur la Waag. Pour peu qu'un désordre vînt à se produire, là ou ailleurs, on leur recommanda de cerner la population et de tuer tout individu âgé de plus de douze ans, qui parlerait hongrois; et comme. on ne pouvait deviner la date de leur naissance, on les mesurerait avec une aune; ceux qui dépasseraient cette taille seraient impitoyablement massacrés. La boucherie devait continuer sans relâche jusqu'à ce que tous les hommes puissants et courageux, tous les chefs probables d'une insurrection fussent tués, bannis, démoralisés ou captifs. Peu importait qu'on finît par dépeupler le territoire : on y installerait des étrangers d'un caractère humble et docile, comme on avait fait en Bohême, en Moravie et en Silésie, avec l'aide de l'Espagne.

Les jésuites appuyaient ce plan de toutes leurs forces et en pressaient l'exécution. Mais les événements ne permirent point à l'empereur de satisfaire leur impatience. Occupé d'une lutte mortelle contre l'Allemagne du nord, la France, la Suède, le Danemark et ses propres sujets, le bon sens le plus vulgaire lui conseillait de ne pas irriter une nation belliqueuse. Elle avait pour défenseur un héros prêt à seconder ses ressentiments: Bethlen-Gabor effrayait la cour de Vienne. L'Europe n'avait pas vu depuis longtemps un pareil chef militaire. Judicieux et

brave, prompt et infatigable, éloquent et humain, sobre et fier, aimable, instruit, magnanime, il était adoré des nobles et des paysans, des bourgeois et des ouvriers, mais surtout des soldats, qui l'admiraient comme un glorieux modèle. Bethlen-Gabor avait plusieurs fois secouru les princes luthériens; mais Ferdinand II savait le gagner, avait adroitement conclu avec lui plusieurs traités de paix. L'intrépide capitaine néanmoins sentait toujours son épée frémir dans le fourreau. Le margrave de Brandebourg lui ayant fait don d'une caisse pleine de verrerie précieuse et lui ayant demandé quel vase il trouvait le plus beau, le prince, qui tenait le coffre, le laissa tomber volontairement. « Ce n'est que du verre, » lui dit-il en latin. Et il lui offrit à son tour un sabre avec une poignée d'or garnie de diamants. « Voilà, reprit-il, un joyau qui ne craint pas les chutes. » En 1629, il se préparait à fondre sur l'Autriche et armait secrètement, lorsqu'il fut pris d'une indisposition. Feignant de vouloir se concilier ses bonnes grâces, l'empereur lui envoya un médecin choisi par les jésuites. Bethlen-Gabor ne soupçonna point le lugubre docteur, et sentit tous les jours augmenter son mal. Ce héros, qui avait pris part à quarante-deux batailles sans recevoir une blessure, mourut bientôt des soins qu'on lui donnait (1).

Une cure si adroite et si opportune ne fit pas tomber la Hongrie entre les mains de Ferdinand II. Pendant bien des années encore, on ne put tenter la réa-

<sup>(1)</sup> Vehse, Geschichte des æstreichischen Hofs und Adels, t. IV, p. 71.

lisation du hideux programme. L'empereur descendit du trône dans le tombeau, Ferdinand III, son fils, prit le même chemin sans qu'une occasion se fût offerte de lancer sur le pays les bandes catholiques, précédant les bourreaux de l'inquisition. L'heure approchait néanmoins où les Habsbourgs, au nom de ce Christ qui pardonnait à la femme adultère, qui donnait en exemple le bon Samaritain, allaient employer contre les Hongrois hérétiques la hache et la corde, le feu et le glaive, la roue et le chevalet. Une créature des jésuites, un empereur formé de leurs propres mains, devait porter le sceptre et commander pour leur obéir.

Léopold était né en 1640, et, son frère devant hériter du trône, on l'avait destiné à l'état clérical. Il eut pour précepteur le jésuite Eberhard Neidhard (appelé souvent Nitardi par les historiens), que la sœur de son élève emmena plus tard en Espagne, où il devint cardinal, puis grand-inquisiteur. Neidhard versa, comme un poison, dans l'âme du jeune prince, la sombre et inquiète bigoterie espagnole; enfant, on l'occupait pour le divertir à nettoyer les statues des saints, à élever de petits autels. Mais son frère étant mort en 1654, il se trouva l'héritier présomptif de la couronne. Son père Ferdinand III le fit nommer, en 1655, roi de Hongrie; en 1656, roi de Bohème; il mourut l'année suivante, et Léopold n'eut plus qu'à exercer humblement le pouvoir souverain, au gré de ses maîtres.

Les jésuites avaient en lui un prince selon leur cœur. Tous les matins, il entendait trois messes l'une après l'autre, pendant lesquelles il restait invariablement à genoux, sans lever une seule fois les yeux. It semblait comme engourdi dans la prière. Par intervalles seulement il regardait l'un ou l'autre des livres pieux étendus devant lui sur le sol. Les jours de fête, la triple cérémonie était accompagnée de musique. Léopold exigeait que tous les ambassadeurs y fussent présents. Il y avait de quoi leur faire quitter leur poste, la tâche devenant parfois accablante: ainsi, pendant le carême, ils étaient tenus d'assister à quatre-vingts offices. Des prêtres et des moines abordaient-ils l'empereur, il ôtait respectueusement son chapeau et leur donnait sa main à baiser. Toute sa conduite témoignait d'un flegme imperturbable. Soumis aux volontés du ciel ou aux combinaisons de la fortune que l'on en regarde comme les indices, l'empereur automate ne laissait jamais voir ni trouble ni émotion. Un jour qu'il venait de s'asseoir pour dîner, le tonnerre tomba dans la chambre. Pendant que tout le monde courait et s'agitait, Léopold dit d'un air calme et froid: « Puisque Dieu nous donne un signe tellement manifeste que ce moment serait mieux choisi pour le jetme et la prière que pour les plaisirs de la table, emportez les mets. » Et il se rendit à la chapelle sans terminer son repas.

Sur sa blanche et petite tête de gnome pesait une vaste perruque. Il était très-faible des jambes et paraissait toujours chanceler. Sa taille au-dessous de la moyenne, la gaucherie de ses gestes, la roideur de ses manières ne prévenaient point favorablement. Sa mâchoire était si proéminente, sa lèvre inférieure dépassait tellement la lèvre d'en haut, que ses incisi-

ves se trouvaient à nu: exagérée en lui, cette conformation particulière aux Habsbourgs le gênait pour parler, au point que ses discours ressemblaient à un grognement. Avec cette bouche dissorme, il jouait néanmoins de la slûte, ce qui achevait de le rendre burlesque. Représentez-vous l'étrange grimace qu'il devait faire. Une barbe noire, mais clair-semée, couvrait imparfaitement son prodigieux menton. Il écrivait si mal que peu de secrétaires pouvaient lire son écriture; quand il adressait une lettre autographe à une tête couronnée, force était d'y joindre une copie de l'indéchissrable barbouillage.

La noblesse de cour et les jésuites régnaient sous son nom, expédiaient toutes les affaires. Les conseillers intimes, les officiers du palais et quelques généraux formaient une puissante coterie; mais les confesseurs du prince, Balthazar Muller et Boccabella, aidés à Vienne par deux cent cinquante jésuites, exerçaient une influence plus redoutable encore. L'action politique de l'empereur se bornait, en grande partie, à signer des actes qu'on lui présentait tout rédigés. Il n'en lisait qu'un très-petit nombre, et corrigeait çà et là une phrase irrégulière. Il paraphait les autres comme une machine. Dans l'année malheureuse de 1683, où les Turcs assiégèrent Vienne, il mit son nom au bas de 8,265 pièces officielles.

La chasse, la musique et le théâtre, les curiosités, le jeu et l'art du tourneur avaient pour lui un attrait bien plus grand que les affaires d'État. Il exécutait des coupes d'ivoire, travaillait même à des montres, à des automates, et aimait passionnément la numisma-

tique. La nature lui ayant donné un certain talent musical, il composait d'une manière agréable. Dans un accès d'admiration vraie ou simulée, son maître de chapelle lui dit un jour : « Quel dommage qu'au lieu d'être empereur vous n'ayez pas été un simple musicien! — Bah! lui répondit ingénument Léopold, mon sort vaut peut-être mieux. » L'alchimie d'une part, la divination de l'autre, occupaient le reste de son temps. Les adeptes du grand œuvre et les thaumaturges étaient sûrs de trouver en lui un complaisant auditeur, un patron libéral. Non-seulement il croyait aux prédictions, mais il croyait posséder luimême le don prophétique. Dans des circonstances très-graves, quand il fallait choisir entre la guerre et la paix, il se laissa déterminer par des motifs empruntés au monde des chimères. Les jésuites lui avaient tout appris, excepté l'art de gouverner, pour tenir par ses mains les fils moteurs de la politique. Aussi trouva-t-on plusieurs fois collé aux portes du palais une affiche contenant ces mots: Leopolde, sis Cæsar et non musicus, sis Cæsar et non jesuita! (Léopold, sois empereur et non musicien, sois empereur et non jésuite!

Ce prince confit en dévotion n'était pas belliqueux. Pendant un règne d'un démi-siècle, où il eut à soutenir cinq grandes guerres, à vaincre trois insurrections formidables, il ne se montra jamais dans un camp, il ne parut jamais sur un champ de bataille. Un très-petit nombre de revues, passées dans des occasions solennelles, suffirent pour contenter ses goûts militaires. La plus célèbre eut lieu

en 1673, devant le général Montecuculli, au moment où allait commencer la première lutte de l'Autriche avec Louis XIV. Pendant le siège de Vienne par les Infidèles, le timide autocrate se sauva le plus vite et le plus loir qu'il put. Les jésuites néanmoins, pour récompenser leur élève de son obéissance, l'ont surnommé Léopold le Grand, titre que nul empereur germanique n'avait obtenu depuis Charlemagne.

Regardez maintenant cet homme petit, frêle et blême, aux allures languissantes, coiffé d'une vaste perruque, portant un chapeau qu'ombrage une plume noire, un manteau espagnol, des souliers et des bas rouges, comme s'il avait marché dans le sang jusqu'aux genoux. Est-ce une apparition? Est-ce une de ces curiosités naturelles que l'on montre pour de l'argent? Vous seriez tentés d'en rire ou d'en avoir pitié. Voilà cependant la créature que le système monarchique et la fiction du droit divin appelaient à gouverner des millions de sujets, dont la fortune seconda toutes les entreprises, qui, d'un signe, devait condamner à mort des centaines de mille hommes bien supérieurs par leur constitution physique et par leur intelligence. Cela rappelle un magnifique passage du vieux Balzac, où la noblesse du style égale l'élévation des idées :

« C'est le moyen de faire souvent injustice que de juger du mérite des conseils par la bonne fortune des événements. Ne nous laissons paséblouir à l'éclat des choses qui réussissent. Ce que les Grecs, ce que les Romains, ce que nous-mêmes avons appelé une prudence admirable, c'était une heureuse témérité. Il y a des hommes dont la vie a été pleine de miracles, quoiqu'ils ne fussent pas saints et qu'ils n'eussent pas le désir de l'être; le ciel bénissait toutes leurs fautes, le ciel couronnait toutes leurs folies.

- « Il devait périr cet homme fatal, il devait périr, dès le premier jour de sa conduite, par telle entreprise; la raison concluait qu'il tombât d'abord par les maximes qu'il a tenues. Mais Dieu voulait se servir de lui pour punir le genre humain et tourmenter le monde. Il pensait exercer sa passion, et il exécutait les arrêts de la Providence. Avant que de se perdre, il a eu le loisir de perdre les peuples et les États, de mettre le feu aux quatre coins de la terre, de gâter le présent et l'avenir par les maux qu'il a faits, par les exemples qu'il a laissés.
- « Ces grandes pièces qui se jouent sur la terre ont été composées dans le ciel, et c'est souvent un faquin qui doit en être l'Atrée ou l'Agamemnon. »

## CHAPITRE VIII.

## LA RÉACTION CATHOLIQUE EN HONGRIB.

Ce fut en 1661 seulement que l'odieux projet tramé en 1626 par l'ambassadeur secret de Madrid, par Ferdinand II et ses conseillers, put recevoir un commencement d'exécution. La guerre contre la Porte servit de prétexte. On déclara que la Hongrie n'était pas capable d'arrêter seule les invasions turques et on l'occupa militairement, on pourvut les places fortes de garnisons autrichiennes. Aussitôt qu'elles eurent pris possession du pays, les troupes impériales commencèrent à vexer, à piller et à maltraiter les habitants. Les généraux et les officiers donnaient l'exemple aux soldats. Les courtisans ne se génèrent pas pour dire qu'on allait enfin humilier l'orgueil des Magyars, les faire passer sous les fourches caudines du pouvoir absolu. « Les plumes de héron qu'ils portent si fièrement sur leurs têtes, disaient-ils, seront arrachées par nos lansquenets; aux agrafes d'or et d'argent qui maintiennent leurs pelisses, on substituera des agrafes de plomb; les misérables vêtements dont les Bohémiens sont réduits à se couvrir depuis leur soumission définitive,

remplaceront le fastueux costume des Hongrois. »

Tant que dura la guerre, les Magyars furent contraints de subir cette oppression et cette insolence. Les Turcs, maîtres d'une grande partie de leur territoire, s'entendaient avec les Autrichiens pour acçabler un peuple belliqueux, dont ils redoutaient le courage. Dès l'année 1577, David Ungnad, ambassadeur de la cour de Vienne à Constantinople, s'entretenant avec un pacha, lui fit cette question:

« L'empereur n'a-t-il pas le droit de châtier des sujets rebelles comme ceux qui habitent la Hongrie?— Sans doute, lui répondit le pacha; nul n'y mettra obstacle. Mais il faut procéder par la ruse, agir dans l'ombre, tendre des piéges aux séditieux et leur couper ensuite la tête. » Les Habsbourgs n'étaient que trop disposés à suivre ce conseil.

"La guerre dura trois ans. Louis XIV envoya cinq mille hommes au secours de l'Autriche. Le 1er août 1664, ils pressèrent Montecuculli de livrer bataille, et furent secondés dans leur insistance par les princes de l'Empire. Les Turcs éprouvèrent une sanglante déroute. Mais alors eut lieu un fait inouï et contre nature : les vainqueurs demandèrent la paix, la demandèrent même humblement. Neuf jours après le triomphe, le délégué du cabinet de Vienne obtint d'abord un armistice à Vasvar, dans la tente du grand-vizir; le 26 septembre, la paix fut conclue pour vingt ans. Léopold abandonna au Grand-Seigneur deux forteresses capitales, Neuhausel et Grosswardein. Cette dernière installait si bien les Turcs dans la Transylvanie, gouvernée jusqu'alors par un

passa dès lors la froide saison, au lieu d'aller, comme d'habitude, hiverner en Asie. Pour faire ce traité honteux, on ne consulta ni les provinces de l'Empire ni les États de Hongrie, quoique le droit public de l'Allemagne l'exigeat positivement. Les souverains et la diète protestèrent : l'assemblée magyare déclara qu'elle refuserait les contributions et le service militaire, si l'on négociait avec les Infidèles sans convoquer ses ambassadeurs et sans qu'elle fût instruite de ce qui avait lieu dans les séances. Tout le monde se perdait en conjectures : on ne pouvait expliquer des stipulations si désavantageuses pour l'Allemagne, après une victoire si éclatante.

Le but secret du dévot Léopold était de préparer la conversion de la Hongrie. En l'exposant presque sans défense aux coups des Turcs, en leur livrant deux forteresses de premier ordre, il voulait mettre les Magyars dans la dépendance de l'Autriche, les obliger de recourir à sa protection. Pour obtenir ce résultat, nul sacrifice d'intérêt, d'honneur ou de pouvoir ne lui semblait trop pénible. Les Islamites abusaient étrangement de ses concessions et de son humilité. Lorsque le comte Leslie, envoyé en ambassade à Constantinople après la signature de la paix, alla prendre congé de Sa Hautesse, le résident autrichien, vieillard d'un grand âge, ne pouvant s'incliner aussi bas que l'exigeait l'étiquette musulmane, un huissier lui courba la tête vers le sol avec une telle violence qu'il lui fit deux trous au front. La cour impériale ne se plaignit point, ne demanda pas raison

de cet outrage; elle était entièrement gouvernée par les jésuites, et ces hommes énervés pour toute autre chose que pour l'intrigue, portant des robes, des guipures, des dentelles, des broderies comme les femmes, ont aussi peu le sentiment de la patrie que le sentiment de la dignité nationale.

Dès que l'alliance eut été conclue, le prince Lobkowitz réunit les magnats, au nom de Léopold, dans la diète de Presbourg. Il leur demanda des subsides destinés aux nouvelles troupes impériales qu'on allait loger dans le pays, aux nouveaux forts qu'on allait construire sur les frontières, et leur recommanda de ne point harceler, suivant leur habitude, les pachas voisins de leurs districts. Les États répondirent par de violentes récriminations. La charte hongroise désendait d'introduire des soldats étrangers dans le royaume. Le service militaire devait y être fait uniquement par les indigènes. En outre, la bulle d'or du roi André II, que tous les souverains hongrois avaient sanctionnée à l'époque de leur couronnement, les Habsbourgs comme les autres, depuis l'année 1222, reconnaissait aux Magyars le droit de prendre les armes quand on violait leurs franchises et priviléges. La diète réclama donc l'éloignement des troupes impériales, qui vexaient et rançonnaient la population. Le général promit de les contenir, mais déclara ne pouvoir les retirer tant que l'ordre ne serait pas mieux rétabli, les provinces hongroises plus tranquilles. Loin de diminuer l'oppression, il posa bientôt la première pierre d'un nouveau fort nommé Léopoldstadt, voulant ainsi raffermir l'autorité impériale,

accroître ses moyens de gagner le cœur des peuples, comme les cours aiment à le gagner... par la ruse et la violence. Les Hongrois songèrent à la bulle d'or du roi André; mais leur ruine était écrite dans le livre du destin, et ils devaient souffrir, pendant un demisiècle, toutes les tortures que peut imaginer le fanatisme, pour imiter les démons en invoquant le Dieu de miséricorde.

La persécution, en effet, ne tarda point à se déchaîner sur la Hongrie. Impatients de réaliser le projet depuis longtemps conçu, les jésuites avaient trouvé un de ces rampants scélérats, un de ces laquais sanguinaires, qui arrivent toujours à point nommé quand un grand crime va s'accomplir, quand une besogne atroce demande d'impitoyables ministres. Le prince Eusèbe de Lobkowitz fut pour la Hongrie ce que le prince de Lichtenstein avait été pour la Bohême. Son père s'était assuré les bonnes grâces de Ferdinand II en secondant la pieuse cruauté du monarque, pendant la guerre de Trente-Ans. Son ardeur servile et farouche avait été récompensée par le titre de prince et par de vastes possessions. Grandie dans le sang, cette famille devait maintenir dans le sang sa prospérité. Eusèbe possédait une fortune immense, qu'on estimait à douze millions de florins, et une seule de ses charges, le commandement militaire de la Silésie, valait 750,000 fr.

La mort de George Lippay, archevêque de Gran, fut une occasion avidement saisie par les catholiques pour inaugurer l'œuvre implacable. L'Autriche promut au siége vacant un adversaire fougueux des

croyances nouvelles, une sorte de barbare nommé Szeleptsényi. Son zèle à soutenir une impérieuse bigote, la veuve Sophie Bathory, suzeraine de fiefs immenses, où elle malmenait sans relâche les protestants, avait déjà conquis au prélat ultramontain la faveur des jésuites et, par contre-coup, celle de Léopold. Comme on opposait de la résistance aux deux persécuteurs, les lansquenets et les trabans reçurent l'ordre de leur venir en aide. On sait avec quelle douceur, avec quel respect humain les milices se comportent dans ces occasions.

Exaspérés d'une telle conduite, les nobles hongrois tinrent une assemblée secrète à Neusohl, et délibérèrent sur le parti qu'il fallait prendre. L'avis général fut de rompre avec l'empereur, de lever des troupes et de se mettre sous la protection des Turcs, en reconnaissant pour suzerain Mohammed IV. Un émissaire, nommé Ladislas Balla, fut expédié au grandvizir, qui assiégeait alors Candie. Deux intimes du général musulman assistèrent seuls à l'entrevue : il ne se lia point par une promesse positive, mais il fit une réponse encourageante; et le négociateur, ne pouvant rien obtenir de plus, se prépara au retour. Mais parmi les personnes qui l'avaient écouté se trouvait un espion de l'Autriche, le Grec Panajotti. Son premier soin fut d'écrire à Léopold ce qu'il venait d'entendre. Le vaisseau sur lequel l'émissaire monta pour quitter l'île, emporta la lettre de dénonciation. Elle arriva au palais impérial en même temps que Ladislas atteignait la Hongrie. Comme un oiseau de nuit embusqué dans les ténèbres, le prince de Lobkowitz ent dès ce moment les yeux sur les conjurés.

Peu de temps après, le palatin (1) Veselenyi, le chef des mécontents, fut pris d'une fièvre soudaine; il ne tarda point à mourir dans son poétique château de Murany, au milieu des Carpathes. Un autre seigneur non moins redoutable, Nicolas Zriny, ban des Croates, homme d'une vaillance à toute épreuve et surnommé le second Scanderberg, ne lui survécut pas longtemps. Il fut trouvé dans les bois, près de son manoir, le corps sillonné de profondes blessures. On fit répandre le bruit qu'un sanglier lui avait labouré les chairs. Mais il avait à la tête un coup de feu, qui rendait l'explication improbable. Quel drame s'était accompli sans témoins? qui avait préparé cette lugubre catastrophe? Les soupçons ne se trompèrent pas de route.

Pendant que ces morts mystérieuses envenimaient le ressentiment des Hongrois, une scène étrange produisait à la cour le même effet. Léopold tomba malade, et ses douleurs furent accompagnées de symptômes si bizarres qu'ils déconcertèrent les médecins. Tous les genres de traitement échouaient l'un après l'autre; on commençait à craindre pour la vie de de l'empereur, et l'on multipliait les neuvaines, les patenôtres, les attouchements de reliques. Un poison inconnu minait rapidement ses forces. Comme il était dans cette situation critique, on amena prisonnier à Vienne le chevalier milanais François Borri,

<sup>(1)</sup> On nommait palatin, comme nous l'avons déjà dit, un fonctionnaire élu par la diète pour faire exécuter, avec l'assistance d'un conseil, les lois que votait l'assemblée nationale.

célèbre alchimiste. L'indépendance de son caractère et la liberté de ses opinions avaient excité contre lui la haine du Saint-Siége et des tartuffes de Loyola. Le pape avait promis 35,000 fr. à qui le livrerait. Le proscrit s'était réfugié en Danemark; voulant passer dans un climat plus doux et aller vivre à Constantinople, il eut l'imprudence de traverser la Moravie, où le nonce apostolique le fit arrêter. Quand le prince, engoué d'alchimie, sut qu'il était à Vienne, il témoigna un désir impérieux de le voir; il fallut satisfaire ce caprice.

Le 28 avril 1670, comme la nuit tembait, le chevalier sut introduit dans la chambre du malade. Deux bougies l'éclairaient à peine et lui donnaient une lugubre apparence. Le teint hâve, les joues creuses de Léopold, sa langueur, son état d'oppression, la sois qui le tourmentait et que rien ne pouvait calmer, frappèrent le visiteur. Il cherchait quel poison avait pu produire ces essets, lorsqu'il remarqua, dès les premiers mots de l'entretien, la nuance rouge et la vivacité de la slamme qui couronnait les bougies ou les cierges (car c'étaient de véritables cierges); une vapeur blanchâtre s'en exhalait et avait formé un dépôt visible au plasond. Une odeur singulière était aussi répandue dans la chambre.

- « Vous respirez un air empoisonné, dit le chimiste au malade. Veuillez faire appeler votre médecin. »

Le docteur s'empressa d'accourir, et le chevalier dirigea son attention sur les phénomènes insolites que produisaient les bougies. On alla en chercher d'autres

dans l'appartement de l'impératrice : elles donnaient une lumière plus douce, brûlaient d'une façon plus calme, sans émettre de vapeur et sans craquer. Un cercle d'or distinguait par en haut et par en bas les cierges du patient; on avait voulu sans doute éviter les méprises. Depuis la Chandeleur, on n'en brûlait pas d'autres pour éclairer les pièces qu'habitait Léopold. Il restait encore trente-cinq livres de ces sinistres luminaires. On les analysa, et on découvrit que la mèche avait été trempée dans une dissolution d'arsenic, puis entourée de cire pure. Un chien, auquel on fit avaler un petit morceau des mèches délétères, mêlé avec de la viande, mourut au bout de trois heures. Les cierges non employés contenaient deux livres et demie d'arsenic.

Le chevalier Borri et le médecin avaient fait immédiatement porter le malade dans une autre chambre. Ils le traitèrent d'un commun accord, et le chimiste, gardé à vue, ne quitta point le palais. Le premier remède qu'ils administrèrent au patient agit de la façon la plus heureuse et donna l'espoir de le sauver. Le 25 mai, Léopold était guéri. Le chevalier fut alors remis entre les mains du nonce apostolique, emmené dans la ville des Césars et condamné à la rétractation de ses théories sur Dieu, sur la nature, puis à une prison perpétuelle. Le souverain préservé par lui d'une mort infaillible, ne fut pas assez puissant pour l'arracher aux serres de l'inquisition maine: il ne lui prouva sa gratitude qu'en lui faisant une pension annuelle de 200 ducats. L'ingénieux physicien termina ses jours dans le château de Saint-Ange, après quinze ans de captivité (1).

A qui fallait-il attribuer cette tentative de meurtre? Il semble naturel d'en accuser les Hongrois. On empoisonnait, on assassinait leurs chefs; ils auraient pu vouloir employer les mêmes moyens. Mais nul indice ne les désigne au soupçon. Le père procureur ' des jésuites de Vienne avait fait apporter les cierges. Quand le Milanais eut signalé leur nature pernicieuse, le fournisseur disparut, et depuis lors on n'a jamais eu de ses nouvelles. Pourquoi, d'une autre part, ce dignitaire d'un ordre ambitieux qui régnait sur l'empereur, eût-il comploté sa mort? Quelque ressentiment personnel l'animait-il? C'est un problème que l'histoire n'a pu résoudre. Un auteur allemand, Fessler, a supposé le moine inspiré par Louis XIV, attendu que Léopold n'avait pas alors d'enfant mâle et que son décès eût permis au roi de France de revendiquer dès cette époque, et dans des circonstances propices, la couronne d'Espagne. Cette explication subtile me paraît peu vraisemblable. Quoi qu'il en soit, le pieux empereur n'osa soupçonner, encore moins poursuivre un ecclésiastique. Du danger qu'il avait couru on fit contre les Hongrois un nouveau chef d'accusation; et les Hongrois étaient condamnés d'avance. Le procès-verbal de 1626 attendait son exécution, comme un arrêt de mort imprescriptible.

Les magnats cependant avaient fini par s'apercevoir que l'on connaissait leur plan, qu'ils étaient surveil-

<sup>(1)</sup> Il a laissé un journal de sa résidence auprès de l'empereur. Voyez aussi Fessler, Geschichte der Ungern, t. IX, p. 182 et suiv.

lés. De la Bohème, de la Moravie, de la Silésie et de l'Autriche s'avançaient vers la Hongrie des régiments épars, qui devaient former en se réunissant une armée imposante, et qui marchaient la nuit ou prenaient les voies les moins fréquentées. Le prince de Lobkowitz, pour gagner du temps, berçait les Hongrois de vaines promesses. Il fit néanmoins arrêter dans son château le conjuré Tattenbach; on fouilla toute sa résidence et l'on y trouva des armes, des munitions, de quoi équiper six mille hommes. Au même moment, dix-huit mille fantassins et cavaliers entraient en Croatie. Les mécontents étaient surpris, devancés; il n'y avait plus moyen de réunir des troupes suffisantes. Alors commença une de ces déroutes affreuses que aul combat ne précède, où les uns frappent toujours, où les autres sont toujours frappés, sans pouvoir même faire une tentative de résistance.

Pierre Zriny avait succédé à son frère Nicolas dans sa dignité de ban des Croates et dans ses projets de délivrance nationale. Frangipani, son beau-frère, le secondait. A la nouvelle que le général de Spantkau marchait sur eux, la plus grande partie de leurs soldats les abandonnèrent. Les pachas du voisinage ne firent pas un mouvement pour les secourir. Ils n'eurent que le temps de se réfugier, avec deux mille Morlaques, dans le château-fort de Czaktornya, déterminés à soutenir un siège en cas de nécessité absolue. Zriny députa son confesseur, le moine Augustin Forstall, vers le prince de Lobkowitz, pour témoigner de sa fidélité à l'empereur, garantir ses intentions pacifiques et demander le rappel du général Spantkau;

ses préparatifs militaires, devait dire le religieux, étaient uniquement dirigés contre les Infidèles et contre ses ennemis de la cour. Le prêtre lui rapporta un acte signé par Lobkowitz et par le grand-chancelier, où on lui promettait de ne pas le traiter comme un rebelle, de respecter sa vie, ses biens, sa liberté, son honneur et ses priviléges, s'il faisait sa soumission en temps opportun, livrait comme ôtage son fils âgé de dix-sept ans, remettait au prince un blanc-seing et abdiquait sa charge de ban des Croates. On lui donnerait en échange la capitainerie générale de Carlstadt ou de Warasdin. Les conventions étaient stipulées au nom de l'empereur. Zriny se hâta de les accepter, envoya son blanc-seing, livra son fils, promit de se rendre à Vienne dès que Léopold l'exigerait. Sur la seuille de papier, le prince sit écrire par le moine que Zriny s'engageait à recevoir des garnisons dans tous ses châteaux, à dénoncer tous les mutins. Puis le général Spantkau s'approcha de la résidence, où il se croyait en sûreté. Grande fut la consternation des deux seigneurs, quand ils entendirent gronder l'artillerie, sans qu'on leur eût fait une sommation préalable. Les Morlaques se défendirent courageusement; mais la supériorité numérique des troupes impériales leur donna bientôt la certitude que leur résistance serait vaine. Zriny et son beau-frère prirent la résolution de quitter le fort pendant la nuit, de courir droit à Vienne.

Les portes de la citadelle s'ouvrirent après leur départ ; la femme du ban des Croates fut arrêtée ; les joyaux, la vaisselle d'argent, les meubles précieux chargés sur des voitures et acheminés vers la capitale.

A peine les deux chefs y étaient-ils descendus à l'hôtel du Cygne, qu'on vint leur demander leur épée.

Tandis que leur province était ainsi contenue, Charles de Lorraine et Jean de Spork envahissaient la Hongrie proprement dite avec neuf mille lansquenets. En chemin, ils arrêtaient un grand nombre de personnes, mais principalement des huguenots et des ministres réformés, qu'ils traînaient à leur suite. Beaucoup de familles importantes s'étaient réfugiées audelà des montagnes, dans la Transylvanie. Prendre possession des villes et y laisser garnison, s'emparer des châteaux, confisquer les biens des prétendus rebelles, formaient les seuls exploits des troupes impériales. Charles de Lorraine fut détaché, avec quelques bataillons, vers le manoir fortifié de Murany, que la veuve du palatin habitait sans inquiétude, grâce à une lettre de sûreté obtenue de l'empereur. Elle ouvrit sur le champ les portes de la citadelle au général, lui en fit les honneurs et accepta même une garnison allemande. Mais à peine eut-il quitté le château qu'on vint arrêter la princesse, trahie et dénoncée par son propre secrétaire. En fouillant sa demeure, on trouva toute la correspondance de Veselenyi avec les mécontents, depuis la honteuse paix de Vasvar.

Les lettres, la veuve et le délateur furent conduits à Vienne. On exigea du perfide employé qu'il interprétât les billets écrits en chiffres; dans le but d'obtenir d'autres renseignements, on le mit plusieurs fois à la torture; et lorsqu'on eut tiré de lui tout ce qu'il savait, on lui trancha la tête pour n'avoir pas révélé

plus tôt la conspiration. Juste châtiment de sa bassesse. Les papiers étaient de nature à compromettre la moitié de la Hongrie; on usa de cette ressource avec une impitoyable dextérité. Nadasty, le plus riche des Magyars, ne pouvait échapper aux agents de la cour; il fut arrêté un matin dans son lit, puis incarcéré à Vienne. Trois cents nobles eurent le même sort. Quelques soulèvements populaires, provoqués surtout par l'arrestation des magnats, furent réprimés avec une joie féroce.

On avait désarmé la Hongrie, capturé ses chefs, prévenu toute résistance. Il ne s'agissait plus que de déchirer sa constitution et d'en jeter au vent les lambeaux; il ne s'agissait plus que de décimer l'aristocratie protestante. L'Église orthodoxe convertirait ensuite sans peine la bourgeoisie et le peuple, recueillerait d'amples moissons sur une terre fécondée par le sang. Les cœurs dévots se dilataient de joie.

## CHAPITRE IX.

EXÉCUTIONS CAPITALES; MESURES TYRANNIQUES.

Les prétendus coupables furent traduits devant des juges exceptionnels, arbitrairement nommés par l'empereur. La commission avait pour président un certain Paul Hocher, qui joua dans toute cette conspiration du gouvernement autrichien un rôle cruel et infame; on y remarquait aussi un Windischgrætz; mais aucun de ses membres n'appartenait à la Hongrie, contrairement aux lois du royaume. La charte nationale défendait de citer les indigènes hors du territoire et de faire examiner leur conduite par des étrangers. Or, le tribunal servile siégeait à Vienne, sous les yeux de Léopold. La législation du pays se trouvait doublement violée. Quoique les provinces échappées au pouvoir des mahométans fussent inondées de soldats autrichiens, elles rédigèrent une protestation en forme, où elles déclaraient que, tous les droits des nationaux étant méconnus, la sentence n'aurait aucune valeur morale. Les États de Hongrie pouvaient seuls juger les accusations de révolte et de lèse-majesté. On ne tint pas compte de cet acte courageux. Zriny, Frangipani et Nadasty adressèrent à

l'empereur des suppliques pour prouver leur innocence et implorer sa commisération. Le prince de Lobkowitz ne les laissa point arriver à leur adresse (1).

Nadasty avait peut-être murmuré secrètement, mais il avait tenu une conduite irréprochable, il avait même secondé le fanatisme de l'empereur. Dans tous ses domaines il avait persécuté les protestants, les avait dépossédés de leurs temples et de leurs écoles. On n'avait donc nul argument à faire valoir contre lui. Ses fiefs immenses, ses huit ou neuf millions de fortune, somme considérable pour l'époque, le rendaient seuls criminel. Aussi une question singulière fut-elle agitée par le tribunal : les juges n'avouaient pas, ne pouvaient reconnaître le manque absolu de charges à son égard; il avait résisté aux mécontents plutôt qu'il ne les avait secondés; enfin il s'humiliait et sollicitait la clémence de l'empereur. On fit donc cette demande: -- « Est-il juste et utile de pardonner au confident, au complice d'une révolte, qui non-seulement témoigne du repentir, mais a empêché autant que possible l'exécution du projet, si d'ailleurs l'inculpé possède de grands biens, de nombreux partisans et un renom mérité? »

Ce point douteux fit naître une violente discussion, après laquelle on résolut le problème dans un sens négatif, à la majorité des voix. L'opinion dominante fut qu'il vaudrait mieux gracier un homme plus coupable, mais moins riche, moins habile et moins in-

<sup>(1)</sup> Franz Wagner, Historia Leopoldi, t. I, p. 251. — Fessier, Geschichte der Ungern.

fluent, qui ne pourrait pas servir de centre et de chef à un peuple séditieux.

Dans cet inique procès, non-seulement on ne confronta pas les témoins avec les prévenus, mais on ne daigna pas même leur citer les noms de leurs accusateurs. Ce fut l'objet d'un nouveau débat au sein de la commission. Les juges les plus acharnés soutinrent que la comparution des témoins ne devait pas avoir lieu dans les affaires de haute trahison. Les dissidents invoquèrent les règles du bon sens, le droit naturel. On leur répondit que le droit naturel n'avait jamais été reçu en Hongrie! (Ast contra responsum jus naturæ nullo tempore in Hungaria fuisse receptum (1)).

La délibération se termina, comme on pouvait le prévoir, par une sentence capitale prononcée contre tous les magnats suspects à la cour de Vienne. Pierre Zriny, enfermé dans un cachot souterrain, essaya de s'évader; mais une servante qui l'aperçut donna l'alarme. On le resserra plus étroitement et on le surveilla de plus près. L'intercession du pape, que les Hongrois avaient obtenue avec peine, échoua contre l'influence et la volonté des jésuites. La ruine d'un peuple belliqueux était nécessaire à leurs plans; comme les idoles de Tyr et de Carthage, l'ordre attendait ses victimes.

<sup>(1)</sup> Anemonen, t. I, p. 129.—Vehse, t. V, p. 212. Les actes de cet odieux procès, enfouis longtemps dans les archives, ont été mis au jour par suite d'un hasard singulier. En 1823 et 1824, on les vendit comme pièces de rebut, avec des monceaux de paperasses, où un curieux eut la chance de les trouver.

Le soir qui précéda l'exécution, Nadasty fut solennellement rayé du livre de la noblesse autrichienne. On le conduisit en voiture, à dix heures, dans l'hôtel des États provinciaux. Un discours lui fut adressé par le gouverneur, qui lui donna d'abord les titres de magnat et de comte, mais termina ainsi sa harangue: « Ces qualités précieuses, tu les as perdues pour jamais; tu n'es plus qu'un traître, un criminel de lèsemajesté; domaines, priviléges, dignités, tu ne possèdes plus rien dès ce moment, pas même ton nom, que ta famille n'aura plus le droit de porter. »

Nadasty avait onze fils. Le sentiment paternel l'emporta sur tous les autres, et il s'écria en latin, langue habituelle de l'aristocratie hongroise : « Vitam, honores et bona tolle, saltem liberis salva famam. — Prenez ma vie, mes titres et mes biens, mais conservez l'honneur à mes enfants. »

On lui répondit que ses fils seraient appelés désormais Von Creutz et que l'empereur, dans sa haute clémence, leur assignerait une pension alimentaire.

On effaça ensuite son nom du livre d'or; puis une odieuse et grotesque cérémonie compléta son humiliation. Le questeur le jeta hors de la chambre, un domestique le pourchassa le long des escaliers, le gouverneur de l'hôtel le fit outrageusement sortir par la porte de derrière. Là, plusieurs membres de la régence l'attendaient avec une voiture, des hommes munis de torches et cinq cents cavaliers. On le mena ainsi à l'hôtel de ville, où on l'incarcéra pendant que l'on préparait son supplice.

C'était le lendemain, 30 avril 1671, que devait avoir lieu l'assassinat juridique. On prit pour les nobles hongrois les mesures militaires qui avaient précédé, cinquante ans auparavant, la tuerie des nobles bohémiens. Toutes les portes des maisons, toutes les boutiques étaient fermées par ordre supérieur; des soldats gardaient toutes les rues, des patrouilles de cuirassiers y cheminaient pour prévenir le moindre trouble; à peine laissait-on circuler de rares habitants.

Nadasty eut la tête tranchée, à dix heures du matin, dans une salle basse de l'hôtel de ville, sans autres témoins que les conseillers municipaux, quelques gentilshommes et l'ambassadeur turc, assisté d'un drogman, qui lui donna toutes les explications nécessaires pour qu'il pût rapporter fidèlement à Sa Hautesse le tragique épisode. La sentence portait que le prévenu aurait d'abord la main coupée; mais l'empereur lui avait fait grâce de cette barbare opération. Il mourut comme un homme qu'un si injuste supplice étonnait encore sous le glaive du bourreau. On laissa le peuple examiner le cadavre pendant une heure, ces hideuses scènes étant le spectacle favori de la multitude. Elle vit le prince couché dans un cercueil, vêtu à la hongroise, la tête sur la poitrine, entouré de flots de sang, qui remplissaient à moitié la bière (1).

Au moment même où il recevait le coup mortel, Zriny et Frangipani étaient exécutés dans l'arsenal

<sup>(1)</sup> Edouard Vehse, Geschichte des æstreichischen Hofs, t.V, p. 213 et 214. On montre encore à Vienne le glaive fatal et le billot sur lequel Nadasty avait posé sa tête.

de Neustadt-la-Viennoise. Le bourreau s'y reprenait à plusieurs fois pour les décapiter; Frangipani principalement eut à souffrir de cette cruelle maladresse. C'était le dernier membre d'une ancienne famille romaine, qui avait jadis fait monter sur l'échafaud le célèbre Conradin, le dernier des Hohenstauffen. Il expia, pour ainsi dire, la mort de cette victime comme une faute originelle.

Deux autres décollations avaient lieu simultanément à Presbourg. André Nagy de Fuged, le plus intrépide des chevaliers hongrois, payait de sa vie son renom glorieux et la frayeur qu'il causait. François Borris éprouva le même sort. Les jésuites avaient obtenu de lui l'abjuration du protestantisme; quand il eut renié la foi nouvelle, on lui trancha la tête. Ce n'était pas, en effet, une simple persécution religieuse : si le fanatisme entrait pour une part dans la conduite du gouvernement autrichien, ses ambitieux projets, son ferme désir de soumettre la Hongrie aux caprices du pouvoir absolu, n'y entraient pas pour une moindre part. On le voyait donc tuer les uns sous prétexte d'hérésie, tuer les autres malgré leur croyance orthodoxe. Ses intérêts politiques, son avidité financière le guidaient seuls; il multipliait les sentences de mort pour multiplier les confiscations, livrait au bourreau les plus illustres personnages pour détruire des influences. Les deux crimes se prétaient main-forte: la persécution politique facilitait la persécution religieuse, la persécution religieuse facilitait la persécution politique. Borris marcha vers le lieu de l'exécution avec la tranquillité d'un juste, en récitant des prières; Fuged mourut comme un héros qui sacrifie sans regret son existence pour la liberté d'un peuple malheureux.

Tattenbach ne périt, à Grætz, que le 1er décembre 1671. Cet homme, encore fidèle au mois de mars 1670, mais que l'on voulait perdre absolument, avait été provoqué, irrité de toutes les manières, conduit par la main au bord de l'abîme. On avait employé, pour le compromettre d'abord et l'accuser ensuite, un misérable nommé Thurn, catholique ardent, voué à toutes les débauches, criblé de dettes et harcelé de besoins, un de ces hommes qui ont la conscience large comme l'enfer, suivant la belle expression de Shakspeare. Un ex-chapelain de Tattenbach, Michel Ferri, alors pasteur à Craybourg, lui servait de compère dans cette œuvre ignoble. Les deux scélérats inspirèrent au comte des démarches ambiguës, lui firent prononcer des paroles imprudentes, puis le dénoncèrent et le livrèrent. Pour que la mystification fût complète, on débuta par emprisonner Thurn avec le seigneur, le mouchard avec sa victime, et par les interroger ensemble. Mais on lâcha bientôt l'agent provocateur, pendant que l'on dressait l'échafaud du crédule gentilhomme. Le malheureux, qui avait imploré la grâce d'être fusillé, avait fait partir exprès un courrier pour Vienne. Léopold lui refusa cette dernière et sinistre faveur. Le bourreau lui donna aussi trois coups avant de terminer son supplice (1).

Sur les biens confisqués des victimes, le monarque

<sup>(1)</sup> Anemonen, t. I, p. 135.

préleva une somme, dont il paya trois mille messes pour le salut de leurs âmes, suivant l'exemple donné par Ferdinand II après l'égorgement des nobles bohémiens et l'assassinat de Wallenstein.

Ces domaines étant grevés de dettes assez nombreuses, on convoqua de toutes parts les créanciers, en leur intimant l'ordre d'apporter leurs titres. On ne voulait pas les satisfaire; bien loin de là, on voulait annuler leurs réclamations, affranchir les propriétés d'un seul coup et sans dépense. Grandes furent donc leur surprise et leur douleur, quand l'agent impérial déclara faillite au nom du gouvernement. Ils croyaient toucher du numéraire, et on ne les avait réunis que pour leur imposer silence, pistolet en main (1). Quelle scène de haute comédie!

Les fils et héritiers légitimes des magnats décapités furent réduits à la misère. Pour comble d'infortune, on leur enjoignit de porter autour du cou le cordon de soie rouge, qui simulait le passage d'une hache.

Les femmes n'obtinrent pas plus de commisération. La veuve du palatin Wesselenyi fut jetée dans une étroite cellule, où le désespoir et la souffrance domptèrent son courage. Héroïque tant qu'elle avait eu son mari à ses côtés, elle fit retentir sa prison de ses cris et de s'es sanglots. Le fisc la dépouilla de ses vastes domaines. Son trésor avait été enfoui dans l'hôpital des Franciscains, à Kremnitz; elle devait le croire en sûreté; mais son propre chapelain, le père Jean Schaumburg, trahit pieusement le secret. De

<sup>(1)</sup> Hormayr, Anomonen, t. I, p. 127.

son immense fortune, la prisonnière n'obtint qu'une rente de cent thalers par mois. La femme de Pierre Zriny, ban des Croates, subit le même traitement. Plusieurs autres femmes, plusieurs filles des premiers personnages languirent, comme elle, sous les verroux autrichiens, à Vienne et à Neustadt-la-Viennoise, soit dans les cachots ordinaires, soit dans les oubliettes des couvents.

Le seul homme que le gouvernement autrichien épargna ou eut l'air d'épargner, fut le plus compromis, le seul qui eût fait un acte positif de rébellion. Ayant invité Starhemberg, le gouverneur de Tokay, à un festin, Rakoczy l'avait arrêté, mis sous les verroux; puis, avec une troupe nombreuse, s'était approché de Tokay, dans l'espoir de s'en rendre maître par un coup hardi. La garnison ne s'étant pas laissé surprendre, la tentative échoua. Une autre expédition du même genre ne fut pas plus heureuse : le prince alla mettre le siége devant le château de Munkacs, où résidait sa propre mère, la veuve Bathory, célèbre par son zèle fanatique pour la cour de Rome. Elle ne lui ouvrit point les portes, aimant mieux sa croyance que sa patrie, sa religion que sa famille. Rakoczy s'acheminait une seconde fois vers Tokay, lorsqu'il apprit l'arrestation de Zriny, Frangipani et Tattenbach. Il se jeta aussitôt dans les bras de sa mère, implora son aide et celle du général Starhemberg: tous deux le préservèrent du supplice, mais il dut payer une amende de 400,000 florins, promettre de livrer, autant que possible, les actes de la conspiration, et recevoir dans ses châteaux des garnisons Memendes. Ayant accepté, rempli toutes ces conditions, il se crut sauvé; peu de temps après néanmoins, il sat frappé d'un mal mystérieux qui l'emporta. Il laissait une veuve, sille de Pierre Zriny, et un ensant au berceau : la cour les mit hors d'état de lui porter ombrage (1).

On ne peut lire sans indignation les actes des tribunaux exceptionnels qui fonctionnaient à Presbourg, Vienne et Leutschau. Il suffisait de posséder une grande fortune mobilière ou territoriale, d'exercer une influence plus ou moins étendue, pour être classé parmi les hommes suspects, pour être incarcéré sous un prétexte quelconque. Les spacieuses prisons de la capitale ne pouvaient plus contenir la foule des gens qu'on arrêtait. En désespoir de cause, on les logeait dans les hôtels, avec une escorte de gardiens.

Ceux qui évitaient la mort, qui sauvaient même leurs biens, en abjurant le protestantisme, n'évitaient pas une forte amende qu'on leur imposait.

La cour de Vienne semblait avoir adopté pour règle de conduite ces vers de Corneille :

Ansaitôt qu'un sajet s'est rendu trop puissant, Encore qu'il soit sans crime, il n'est pas innocent.

On mit à la torture dans les cachots le pasteur Nicolas Brabitz, le prédicateur Drabitzky. Les propès de Gaspard Balloch, Martin Banchy, George Chernel,

<sup>(1)</sup> Mulath: Geschichte der Magyaren, t. V, p. 19 et 20. — Histoire des Révolutions de Hongrie, par l'abbé Brenner, t. I, p. 275 et 276. Le Haye, 1739, 2 vol. in-12.

George Sooss, de l'intrépide chevalier Szekely, de Bartowitz et de quelques autres luthériens, ont l'air d'une impudente ironie. Étienne Kattay, Étienne Tzegledi furent préservés par la peste de la mort sur l'échafaud. Contre Étienne Boxa on fit valoir, comme des griefs sérieux, sa haute expérience militaire et le grand nombre de ses partisans ou subordonnés. On viola les articles de la capitulation faite par le général Starhemberg avec François et Étienne Barkoczy, lorsque les deux frères lui avaient livré leur château; les conventions stipulées avec les autres capitaines ne furent pas davantage respectées. Les jésuites ne menaient-ils point cette grande affaire, et ne connaît-on pas leur tortueuse morale, qui est la destruction de toute moralité?

Il fut inutile à Ladislas Fay d'avoir connu, d'avoir traversé les projets de Wesselenyi; à Ladislas Szemere, vice-gouverneur du comté de Zemplin, d'avoir abandonné Rakoczy aussitôt après le manifeste publié par l'empereur, de s'être joint aux bandes autrichiennes, de les avoir approvisionnées dans un moment difficile, et d'avoir rendu d'autres services éminents. Pouvait-on leur pardonner leur richesse? Pauperes fiant et exigui, répétait le cabinet de Vienne à ses agents.

Le résultat suprême auquel on voulait arriver, c'était de détruire la constitution magyare. Aucune violence ne fut épargnée pour atteindre ce but. Le prince de Lobkowitz avait été muni à cet effet de pouvoirs sans bornes. Ses féroces lieutenants ne le secondaient que trop bien. Spantkau, Spork, Heister et Kopp von

Neuding poussaient le zele jusqu'à la fureur, luttaient d'activité dans leur cruelle besogne. Les arrestations des magnats, des seigneurs, des chevaliers, des pasteurs protestants, les sévices, les fausses accusations, les rapines et les meurtres paraissaient être pour eux un divertissement. Le dernier capitaine faisait pendre et empaler avec une sorte d'ardeur siévreuse et d'inspiration sanguinaire (1). Plus de trois cents nobles et une foule de prêtres schismatiques étouffaient dans les cachots de Presbourg. On traitait comme rebelles tous les membres de l'Église réformée. Les jésuites et leurs créatures ne laissaient aux protestants aucun répit. André Szirmay fut traduit en jugement pour avoir dit qu'il fallait éviter les renards de Loyola. Des motifs aussi frivoles étaient regardés comme suffisants pour légitimer toutes les rigueurs, sentences d'exil, confiscations, emprisonnements perpétuels et supplices.

Le comte Jean de Rothal et Gottfried de Heister siégeaient à Presbourg, en qualité d'arbitres souverains : ils avaient ordre de procéder sommairement, d'éviter les lenteurs juridiques; l'édit portait qu'ils eussent à punir les conspirateurs sans observer aucune forme légale. Parmi les prisonniers, beaucoup achetèrent du tribunal même leur élargissement; la plupart d'entre eux et tous les contumaces perdirent leurs biens, furent condamnés à l'exil; d'autres frappés d'une sentence qui les retenait pour la vie au fond de leurs cachots. Une multitude de pasteurs réfor-

<sup>(1)</sup> Szirmay, Notice historique sur le comté de Zemplin, p. 222.

més, vendus deux cent cinquante francs par tête, allèrent ramer sur les galères de Venise et de Naples, ou travaillèrent, en Hongrie même, aux fortifications des citadelles. Un certain nombre périrent par le glaive du bourreau. On pendit un vieillard de quatre-vingt-trois ans, Nicolas Drabicius, pasteur à Varanno, pour avoir publié un livre de prophéties intitulé: La lumière au milieu des ténèbres. On lui coupa la main droite avant de l'étrangler, puis on brûla son cadavre sous le gibet avec ses prédictions: ignoble et inutile cérémonie.

Un décret du 6 juin 1671 trahit enfin ouvertement les intentions de la cour. L'empereur y déclare que la force des armes l'a rendu maître absolu du pays. La charte nationale est par suite déclarée nulle; la volonté du prince sera désormais la seule loi. Les troupes occuperont militairement les forteresses, les villes et même les bourgades; les habitants logeront les capitaines et les soldats, leur fourniront de la lumière, du bois, du sel, de la paille, du foin et de l'avoine. Les hommes de toute condition, nobles, bourgeois ou campagnards, devront payer dorénavant des taxes personnelles, et les taxes désignées sont énormes; des impôts également lourds frappent les objets de consommation.

L'évêque de Waitzen, les archevêques de Gran, de Colocza, de Neitra (ce dernier, Thomas Palffy, était chancelier de la province), adressèrent à Léopold les observations les plus pressantes et les plus courageuses (1). Le prince demeura sourd comme une

<sup>(1)</sup> La lettre du clergé hongrois est pleine d'éloquence; nous ne la citons

machine politique montée secrètement par d'habiles mécaniciens. Trente mille lansquenets, répandus dans toute la Hongrie, étouffèrent les plaintes, comprimèrent l'indignation, firent régner la terreur et la servitude sur un sol qu'elles n'avaient pas encore profané.

point à cause de sa longueur, mais on peut la lire dans Mailath, t. V, p. 23 et suivantes.

## CHAPITRE X.

LA HONGRIE AU PILLAGE; LES DRAGONNADES ET LES CONVERSIONS FORCÉES.

Toutes ces mesures étaient ou directement prescrites, ou tacitement approuvées par Léopold. Comme les bêtes fauves, dont les yeux somnolents ne s'animent qu'à l'idée du meurtre, l'empereur ne s'éveillait de sa léthargie habituelle que pour prendre des résolutions violentes, pour donner des ordres sanguinaires. Il frappait alors dans ses mains, disait-il lui-même, et les têtes sautaient. Il y avait d'ailleurs en lui, comme chez tous les princes autrichiens, une affectation de bonhomie et de paternité, que le baron Hormayr compare aux gémissements des crocodiles sous les roseaux des fleuves. Le 22 mars 1670, il écrivait : « Les affaires de Hongrie vont bien; je profiterai de la circonstance et organiserai autrement les choses dans ce pays. » L'ordre ultramontain qui le menait en laisse, qui ne respectait ni les lois divines ni les lois humaines (1), employait d'ailleurs toutes les ruses, tous les

<sup>(1)</sup> Omnia fere gererentur cleri, jura humana et divina juxta temnentis et violantis, nutu, consilio, arbitratu. (Historia Ecclesiæ evangelicæ in Hungaria, p. 35).

mensonges pour l'influencer. Un hôtel, qu'il se faisait bâtir, ayant été dévoré par les flammes, on attribua l'incendie aux Hongrois et aux juifs. En nettoyant la fontaine du palais, on y trouva plusieurs charognes: n'était-il pas évident que les Magyars les y avaient jetées pour empoisonner la famille impériale? Le manque de récoltes, la cherté des vivres, la mortalité croissante provenaient d'eux seuls, étaient des punitions que leurs damnables maximes attiraient sur l'Autriche. On laissait donc les capitaines allemands violer toutes les règles de l'humanité. Non-seulement le général Kopp faisait empaler, comme nous l'avons dit, les réformés du sexe masculin, mais les femmes, les enfants périssaient dans le même supplice. Un rénégat français, déserteur de l'armée suédoise, le comte de Souches, né à La Rochelle, imaginait toutes sortes d'inventions pour accroître les souffrances et prolonger les tortures des victimes (1). Cet apostat croyait laver son infamie dans le sang des malheureuses créatures. Les juis furent expulsés; on en décapita plusieurs et on démolit toutes leurs synagogues.

Et saint Paul qui faisait de la charité la première des vertus chrétiennes!

A ces affreuses violences se mêlaient des scènes ignobles, de comiques et abjects débats. Les traîtres, les dénonciateurs, les agents de la tyrannie impériale se disputaient bassement les dépouilles des opprimés, les faveurs de la cour. Les archives de Vienne fournissent à cet égard de curieux et tristes rensei-

<sup>(1)</sup> Anemonen, t. Ier, p. 123.

gnements. George et Michel Bori, par exemple, se plaignent au grand-chancelier Hocher de n'avoir encore reçu que cent ducats, pour avoir livré les secrets de Wess'elenyi et engagé l'évêque de Waitzen à détruire un mémoire que le palatin avait rédigé peu de temps avant sa mort. Les frères Nagy témoignent un mécontentement analogue. La veuve de Pierre Zriny accuse le moine Augustin Forstall, que nous avons vu député par le ban des Croates vers le prince de Lobkowitz; elle lui reproche d'avoir calomnié, trahi et volé son mari d'abord, son frère Frangipani ensuite. Une clameur générale s'élevait contre les impostures, contre les déprédations de Thomas Palffy, chancelier provincial, et de son auxiliaire Adam Forgats. Eh bien! celui-ci dénonce son camarade de pillage, dans une lettre fort longue adressée à un membre du conseil secret, Albert Zinzendorf. Il assure que Palffy invente des griefs imaginaires, pour avoir le droit d'étendre partout ses rapines! On lui avait fait à lui-même des promesses que l'on n'a pas tenues. Comment veut-on qu'il vive, et quelle figure veut-on qu'il fasse, puisque les Turcs se sont installés dans sa maison? Ce drôle donne à l'empereur les conseils les plus pernicieux; il nous apprend que beaucoup d'individus, absous par les tribunaux persécuteurs, n'étaient pas mis en liberté à cause de leur fortune; on les traînait de prison en prison, à la suite des commissaires; on leur enlevait une partie de leurs biens, ou on les forçait d'échanger des domaines importants contre de moindres propriétés. Les généraux ne se comportaient pas avec plus de retenue; ils prenaient pour eux les maisons de ville et les maisons de campagne, faisaient main-basse sur l'orfévrerie, sur les voitures et les chevaux, sans parler du numéraire; c'étaient des loups ravisseurs, qui ne laissaient échapper aucune proie! Le père jésuite Cornélius Gentilotti se désole de ce que les espions domestiques, employés par lui pour surveiller Zriny et Frangipani, ne sont pas encore récompensés.

Ainsi ces bêtes dévorantes s'attaquaient l'une l'autre, ainsi la cruauté se trouvait, comme d'ordinaire, jointe à la bassesse, la cupidité à la trahison, une vanité maladive à une impudence sans bornes! Les oppresseurs s'arrachaient non-seulement les dépouilles, mais en quelque sorte les lambeaux de leurs victimes.

Les Magyars néanmoins ne sont pas, comme les Allemands, un peuple timide, facile à décourager. La tyrannie ne pouvait s'établir chez eux sans alternatives de succès et de revers. Au moment même où le despotisme germanique semblait pousser en Hongrie de profondes racines, un point noir se formait à l'horizon, qui devait un jour déchaîner sur les envahisseurs une effroyable tempête, ébranler la maison d'Autriche jusque dans ses fondements.

Parmi les hommes que poursuivaient l'ambition et la perfidie impériales, se trouvait le palatin du comté d'Arva, Etienne Tékéli. Assiégé dans son châteaufort par les généraux Spork et Heister, il tomba malade pendant le siége et comprit bientôt que touterésistance serait inutile. Voyant la fortune le trahir et la vie l'abandonner en même temps, il ne songea

qu'à sauver son fils. Le jeune Emeric, alors âgé de treize ans, fut habillé en pauvre villageois et confié au dévouement de deux gentilshommes. Ceux-ci le conduisirent sans mésaventure au château de Likava, dans le comté de Lipto. Trois jours après cette évasion, le chef des montagnes expirait, croyant son héritier hors d'atteinte et consolé par cette croyance. Le général Heister prit possession du manoir, tandis que le général Spork se mettait à la poursuite du fugitif. Il arriva sous les murs de la forteresse où il avait cherché asile, bien persuadé que, pour cette fois, il le tenait. L'enfant lui échappa de nouveau déguisé en jeune Polonaise, et traversa le camp autrichien. Il finit par atteindre la Transylvanie, ce lieu de refuge, cette citadelle de granit et d'argile construite par la nature en faveur des Hongrois persécutés.

Or, l'adolescent aux lèvres roses, à l'œil ingénu, qu'on faisait passer pour une jeune Polonaise, c'était le futur vengeur de ses compatriotes. Tous les périls s'éloignaient de sa tête, afin qu'il pût un jour accomplir de sanglantes représailles. Il devait amener sous les murs de Vienne deux cent quatre-vingt mille hommes, porter à la maison d'Autriche des coups si terribles, qu'elle aurait depuis longtemps disparu, sans une de ces chances merveilleuses qui l'ont toujours sauvée, qui la protégent contre ses fautes et ses crimes, et par leur nombre, par leur retour perpétuel, forment le prodige le plus étonnant de l'histoire.

Pendant que le jeune comte grandissait sous la protection de Némésis, la cour impériale gagnait du terrain et fortifiait chaque jour son despotisme. Bon nombre de protestants disparurent à jamais dans les cachots de la Bohême. Cette province, jadis libre et florissante, où débordait l'activité morale et matérielle, était habitée maintenant par une population d'esclaves, si pauvres, si sombres, si muets, si désolés, qu'on pouvait tout se permettre chez eux, y ensevelir toutes vivantes les personnes dont on voulait se défaire.

La crainte des Turcs modéra seule, pendant quelque temps, l'impatience tyrannique du prince et des conseillers en robe noire. On appréhendait toujours qu'ils ne s'entendissent avec les mécontents. Après trois années de siège, Candie venait de tomber entre leurs mains, et ils pouvaient disposer de leurs troupes. Ils faisaient d'ailleurs de mystérieux préparatifs, dont on ne connaissait pas le but. Ces armements se tournèrent contre la Pologne, où Jean Sobieski reçut les envahisseurs à la pointe de l'épée. Sans inquiétude désormais, Léopold ne garda plus de ménagements,

Le système de conversion pratiqué en Autriche fut dès lors appliqué en Hongrie. Les jésuites, qui avaient inventé cette méthode, la jugeaient excellente et ne voulaient point s'en départir. Les pérégrinations armées commencèrent le 2 janvier 1672. Les prêtres orthodoxes se répandirent dans les provinces magyares, pour éclairer les âmes par des moyens plus dignes de Tibère que du juste mort sur la croix. Szeleptsenyi, archevêque de Gran, l'archevêque de Colocza, Léopold Kolonicz, évêque de Neustadt-la-Viennoise et président du tribunal réuni à Presbourg, l'évêque de Grosswardein et l'évêque d'Erlau mon-

trèrent surtout un ardent prosélytisme. Trois ou quatre cents dragons escortaient chacun d'eux, munis d'arguments peu chrétiens, mais irrésistibles, et une escouade de jésuites les suivaient partout. Aussitôt qu'ils arrivaient dans un pays, on réunissait de force tous les habitants, un jésuite psalmodiait ou déclamait un sermon, auquel les sabres nus des trabans prétaient une éloquence militaire; pour péroraison, les soldats armaient leurs carabines, et les pauvres villageois, réputés convaincus par le talent de l'orateur, devaient abjurer, séance tenante, les doctrines de la Réforme. Les ultramontains opéraient ainsi de nombreuses conversions; qui peut en douter? Quel triomphe de propager si rapidement leurs maximes, et comme ces changements d'opinions, comme cette piété catholique devaient être sincères! Bannis à perpétuité, les récalcitrants allaient chercher un asile dans la Transylvanie et dans l'Empire turc, où les Insidèles les traitaient moins durement que les apôtres de Rome. Tous leurs biens devenaient la propriété du fisc, cela va sans dire. Quant aux édifices religieux, temples, écoles, presbytères, construits par les protestants à leurs frais et avec l'autorisation de l'assemblée nationale, on y installait des jésuites, comme en pays conquis.

Les magnats et seigneurs orthodoxes secondaient ces onéreuses expéditions, entreprises pour le salut des âmes. Dans tous leurs domaines, ils enlevaient aux réformés leurs temples et leurs écoles, chassaient les ministres, les instituteurs, ou les jetaient dans des cachots, s'emparant avec une pieuse sollicitude

de leurs propriétés, de leurs fonds et de leurs meubles.

L'hypocrisie se mélait, comme toujours, à la violence et à la rapacité. Un jésuite nommé Kellio écrivit une brochure pour justifier l'invasion apostolique, et eut l'effronterie d'attribuer son libelle au secrétaire d'un archevêque, Jean Lapsansky. Un autre essaya de démontrer que toutes les lois, que toutes les chartes hongroises n'avaient aucune valeur, ne devaient pas être respectées. Un troisième voulut donner le change à l'opinion publique de l'Europe; il tâcha de faire croire que la Hongrie ne souffrait pas pour cause de religion, mais était simplement châtiée comme rebelle (1).

Dans les villes, on armait la population catholique pour seconder les troupes, et l'on prenait possession par la force des temples luthériens et calvinistes.

Si les dissidents refusaient d'ouvrir les portes, on les enfonçait; à Presbourg même, on employa cette méthode persuasive. Deux cents hommes convaincus s'étant réunis dans une église pour la défendre, on ordonna de faire jouer contre eux l'artillerie du château: cette menace abattit leur résolution. A Kaschau, le pasteur n'ayant pas voulu donner la clef de la cathédrale, magnifique monument consacré à sainte Élisabeth, l'évêque d'Erlau, qui dirigeait avec ses chanoines la mission guerrière, commanda de briser les

<sup>(1)</sup> Voici le titre de son opuscule: Extractus brevis et verus, quo candidè demonstratur acatholicorum prædicantium e regno Hungariæ proscriptionem et degradationem factam esse respectu rebellionis, non autem religionis; Tyrnaviæ, 1675. C'est un in-4° de trente-cinq pages.

portes. Les menuisiers plus calmes témoignèrent de la répugnance. Pris alors d'une certaine fureur, un chanoine se précipite sur l'un d'eux, lui enlève sa hache, et attaque les panneaux, fait voler des éclats de bois en criant de toutes ses forces: « Imitez mon exemple! A bas l'hérésie luthérienne! » On l'imite, en effet, et les coups de cognée font retentir le lieu saint, où les fanatiques entrent bientôt comme dans une ville assiégée.

A Komorn, le zèle des prêtres catholiques se laissa emporter plus loin encore. On saisit le pasteur réformé Jean Szaki, homme doux et innocent; on lui rasa d'abord la tête par manière de plaisanterie, après quoi on le fit rôtir devant un feu modéré, en lui lardant le corps de petites flèches qu'on avait enduites de poix et de soufre (1). Les Hurons n'eussent pas fait mieux.

Si la résistance était parfois énergique, doit-on-s'en étonner? George Barsonyi, évêque de Groswardein, et son frère Jean, protonotaire du comté de Neitra, ayant assailli avec quatre cents dragons un district du comté de Thurocs, les paysans se soulevèrent, mirent les Croates en fuite, arrivèrent jusqu'aux deux prélats, étendirent roide mort le pronotaire Jean, et auraient de même tué l'évêque, déjà blessé en plusieurs endroits, si le pasteur protestant Daniel Kermann ne l'avait abrité de son corps et ne lui avait sauvé la vie. Les prêtres catholiques ne montraient

<sup>(1)</sup> Fessler, Geschichte der Ungern, t. IX, page 127. Ce fait est prouvé par un grand nombre de témoignages.

pas autant de générosité, eux qui guidaient les bandes impitoyables de la réaction.

Ils n'épargnaient même aux dissidents ni les humiliations, ni les avanies. Le 18 juin 1672, les sectateurs de la Réforme durent assister, avec leurs corporations et sous les bannières de leurs métiers, à la brillante procession catholique organisée par l'archevêque de Gran.

La persécution politique suivait pas à pas la persécution religieuse. On se servait du désespoir manifesté çà et là pour donner quelque vraisemblance à la fausse imputation de révolte, si cruellement exploitée contre la Hongrie. En 1672, le conseil impérial résolut d'abolir officiellement la dignité de grand-palatin, abolie déjà de fait. Celui qui en était revêtu exerçait une autorité incommode pour le despotisme autrichien. La mort seule la faisait cesser, ou une condamnation devant les tribunaux du pays, condamnation trèsdifficile à obtenir. On jugea donc opportun de remplacer ce magistrat électif par un gouverneur dépendant et révocable, de lui adjoindre une chambre souveraine, composée de huit conseillers et de deux secrétaires, qu'il présiderait et qui tiendrait lieu de la diète nationale. Jean-Gaspard Ampringen, Hongrois de naissance, prince du Saint-Empire et grand-maître de l'ordre teutonique, obtint la préférence du gouvernement. On estimait que son origine le rendrait moins odieux aux populations. Le 23 mars 1673, il fut installé à Presbourg. C'était un homme dur et sanguinaire, comme les aimaient Léopold et les jésuites. Peu lui importait d'opprimer ses compatriotes,

pourvu qu'il s'assurât les faveurs de la cour. Chef religieux et guerrier, il maniait tantôt le sabre, tantôt le goupillon, et convenait sous tous les rapports à un ordre ambitieux, à un prince déloyal, qui n'épargnaient pas plus le sang que l'eau bénite.

Dès son arrivée, le sort de la Hongrie empira. Tous les luthériens et calvinistes furent désarmés. Chaque bourgeois protestant dut recevoir, nourrir dans sa maison trois ou quatre soudards allemands, c'est-à-dire loger des maîtres impérieux. On révoqua de leurs fonctions les échevins qui n'étaient pas catholiques et on leur substitua des hommes bien pensants. A Kaschau, on emprisonna les membres de l'ancienne municipalité jusqu'à l'élection d'une nouvelle régence. Les libertés communales périssaient partout, en même temps que la liberté religieuse et la liberté politique.

Mais c'était principalement contre les ministres et instituteurs réformés que l'on s'acharnait. Ceux de Presbourg, jugés en mai 1672 par la commission impériale de Tyrnau, furent condamnés à mort.

Trois chefs de consistoires, avec les anciens et quelques pasteurs des comtés de Zolls, Thurocs et Lipto, parurent en septembre 1673 devant le tribunal exceptionnel de Presbourg. George Szeleptsenyi, archevêque de Gran et lieutenant du royaume, gouvernait le sinistre aréopage. Les inculpés durent renoncer par écrit à leur ministère, promettre de n'entretenir aucune relation avec les séditieux, ou quitter le pays dans les quinze jours.

Enfin, tous les pasteurs, maîtres d'école et chantres hérétiques furent sommés de comparaître à Presbourg, le 5 mai 1674. L'archevêque de Gran présidait encore le tribunal, formé de vingt-trois membres. Ils avaient eux-mêmes instruit l'affaire, portaient la parole comme accusateurs et devaient décider comme juges; tous catholiques, tous dévoués au gouvernement, ils soufflaient dans la même trompe, pour employer l'expression d'un auteur latin. Ceux qui ne se présentèrent pas furent condamnés instantanément, et l'on mit leur tête à prix. Quatre cents malheureux obéirent au décret (1). On leur reprocha des crimes sans nombre; mais les principaux chefs d'accusation leur imputaient d'avoir négligé le culte des saints, offensé la Vierge Marie en la comparant à leurs viles épouses (fædis uxoribus suis), foulé aux pieds le saint-sacrement et le vénérable corps de Jésus, fomenté une révolte par leurs discours, violé ainsi les droits du souverain. L'orateur les divisait en deux classes : les criminels d'État, contre lesquels il demandait une sentence de mort et de confiscation; les sacriléges, qu'il estimait dignes de périr dans les flammes, après avoir eu les pieds et les mains coupés. On tâchait d'appuyer le grief de conspiration sur des lettres fausses, censément adressées par Etienne Wittnyedy de Musai, l'une à Nicolas Bethlen, en mai 1669; la seconde, à Ambroise Keczer, familier de la maison Tékéli, le 30 décembre de la même année, toutes deux datées

<sup>(1)</sup> Erat vero eorum numerus 400, quanquam adversarii non nisi 250 fuisse contendant. (Historia Ecclesiæ evangelicæ in Hungaria, p. 30.)

de Presbourg. Quoique l'on n'eût pas d'autre preuve; quoique Etienne Wittnyedy et Ambroise Keczer fussent à peu près inconnus, même de nom, à tous les ministres; quoique le fabricateur des lettres eût trahi son secret en désignant les pasteurs évangéliques par le nom de prédicants, dont les luthériens ne se servent jamais pour désigner leurs chefs spirituels; quoique les lois magyares défendissent de condamner sur le témoignage d'un seul individu, comme leur sort avait été fixé d'avance, on les déclara coupables de lèse-majesté. Le tribunal les pressa même de reconnaître leur faute et de solliciter leur pardon. Mais, ne pouvant obtenir d'eux qu'ils calomniassent ainsi leur propre innocence, on leur présenta deux lettres réversales, l'une desquelles devait être signée par ceux qui voulaient demeurer dans le pays, l'autre par ceux qui préféraient aller vivre en exil. Les deux actes avaient cela de commun que l'on s'avouait criminel d'État en y apposant son nom et sujet aux peines portées par le code. Les deux catégories d'opprimés acceptaient des conditions différentes. Les uns juraient d'abandonner leurs fonctions religieuses, d'être fidèles au prince et de révéler toutes les machinations de ses ennemis: ceux-là obtenaient la faveur de rester sous la main de leurs tyrans. Les autres promettaient de quitter le pays avec leurs familles et leurs bagages, dans un laps de quinze jours, et de n'y jamais rentrer. On leur délivrait aussitôt un passeport.

Une centaine de religionnaires, pour éviter de plus grands malheurs, signèrent l'un ou l'autre des actes perfides, malgré le témoignage de leur conscience. Mais le reste, comptant sur la pureté de leur cœur et sur la protection divine, ne voulant point renoncer à leur ministère et paraître approuver, quoique indirectement, la ruine de leurs temples, l'abolition de leur culte, repoussèrent toutes les instances, bravèrent toutes les menaces. Ils se faisaient illusion sur le caractère de leurs juges. Ces valets impitoyables, qui prétendaient soutenir la cause de Dieu, prononcèrent un arrêt de mort contre les pasteurs, le 4 du mois d'avril; contre les autres prévenus, le 6 du même mois.

Un reste de pudeur empêcha néanmoins d'exécuter la sentence: on retint à Presbourg les dissidents et on leur octroya un nouveau délai pour signer les déclarations. Comme ils persistaient dans leurs refus, quatre ministres et un instituteur furent conduits à la citadelle, les mains chargées de fers, pour intimider leurs compagnons. Cet acte de rigueur n'ayant produit aucun effet, on sépara les luthériens et les calvinistes, et on les dispersa dans les prisons de six for-. teresses. Ils y furent traités plus durement que les assassins et les voleurs. On les accablait de travaux pénibles ou rebutants; on leur distribuait en petite quantité une maigre nourriture, qui ne pouvait réparer leurs forces; leurs amis n'obtenaient pas la permission de les voir; il leur était défendu d'accepter ni argent ni dons d'aucune espèce. Meurtris de coups, privés d'aliments et de boisson, exposés à la rigueur de l'hiver, sous le moindre prétexte on les torturait encore de mille autres manières. Cette méthode fut bientôt a ppliquée, dans nos bagnes, aux protestants de France.

Sous le poids d'une intolérable douleur, vingt-six captifs abjurèrent la foi nouvelle. Une partie des autres, qui demeuraient inébranlables dans leur conviction, furent dirigés, en mars 1675, par les frontières de la Moravie, de l'Autriche, de la Styrie et de la Carniole, vers la mer Adriatique, pour y être vendus comme forçats et aller ramer sur les galères de Venise ou de Naples. Une seconde chaîne partit en juin, et fut menée à Trieste, à Buccari, plus loin encore. Est-il nécessaire de dire qu'on les traitait pendant la route avec une impitoyable barbarie? Un grand nombre portaient de lourdes chaînes et sentaient le bâton des gardiens sur leurs épaules dès qu'ils ralentissaient leur marche. Comme on leur avait enlevé le peu de numéraire qu'ils cachaient dans leurs habits, les malheureux ne pouvaient se procurer le moindre soulagement. Plusieurs succombèrent en chemin à la fatigue et aux violences de leurs conducteurs (1).

Parvenus dans le port de Trieste, ceux qui ne voulurent point endosser le costume des forçats furent condamnés à un jeûne de trois jours. Quelle épreuve pour des gens exténués de lassitude, amaigris par la marche et les privations! Dix prévenus faiblirent en atteignant Buccari, abjurèrent le protestantisme, et obtinrent ainsi quelque adoucissement à leurs maux. Un petit nombre eut le bonheur de s'enfuir; d'autres furent relâchés sur les instances de l'électeur de Saxe; il y en eut que des hommes compatissants achetèrent pour

<sup>(1)</sup> L'ambassadeur hollandais à Vienne, Hamel Bruyninx, a raconté dans un livre spécial les souffrances des martyrs de 1674.

leur rendre la liberté. Au commencement de février 1676, il ne restait plus que vingt-huit martyrs à Naples. Le 11 de ce mois, l'amiral Ruyter vint les réclamer sous son pavillon triomphant, et on n'osa point les refuser à ses belliqueuses sollicitations.

## CHAPITRE XI.

PREMIÈRE TENTATIVE DE RÉSISTANCE A L'OPPRESSION CLÉRICALE:
CHUTE DU PRINCE LOBKOWITZ. INSURRECTION
DE LA HONGRIE.

Les jésuites cependant ne pouvaient toujours remporter des succès, toujours voir leur fortune s'épanouir sous un ciel sans nuages. Un premier essai de résistance au despotisme clérical ne tarda point à se produire. Le chef du ministère, le prince de Lobkowitz, nourri dans l'intrigue et dans les camps, se fatigua bientôt d'obéir à des maîtres en soutane. Nous l'avons durement qualifié: l'oppresseur des Hongrois ne mérite aucun ménagement. L'histoire n'a que des paroles amères, que des châtiments impitoyables pour quiconque provoque de tels malheurs. Mais ce n'était pas un traître de mélodrame, un sombre et taciturne personnage, comme l'étaient encore les malfaiteurs politiques du seizième siècle. Le prince de Lobkowitz représente le scélérat moderne. Ce nouvel acteur dans le drame historique ne porte point de sifflet au côté, de pistolet à la ceinture, de plume noire à son chapeau, ne fronce pas les sourcils d'un air rébarbatif. Non, il a du linge blanc, des gants blancs; il sourit aux dames, fait les honneurs

de sa maison; il aime le luxe, la musique, les tableaux, les festins, les vers et les danses; mais il n'a ni foi ni loi, ni pitié ni scrupules. Il vend aux enchères son opinion, comme une marchandise et un objet de trafic; les souffrances, le désespoir d'autrui le laissent impassible: pour un mince avantage, il sacrifierait des populations entières. On le voit toujours adorer la force ou l'astuce victorieuse, outrager et malmener les vaincus; le succès et l'or sont ses idoles, l'ambition et la cupidité lui tiennent lieu de conscience. Il rédige des articles infâmes pour demander des proscriptions, et de ses mains ensanglantées va en recevoir le prix. Cet homme a une femme, des enfants; il parle d'eux avec intérêt, avec affection, mais il les livrerait au plus offrant si la spéculation lui paraissait bonne. On admire son élégance, ses manières, la délicatesse de son goût. Son cœur est cependant un bagne où gisent pêle-mêle, dans une ombre infernale, les plus ignobles pensées.

Wenceslas-Eusèbe de Lobkowitz était né en 1608, et appartenait à la branche cadette d'une ancienne famille bohême, dont la branche aînée, convertie au protestantisme et inébranlable dans sa croyance, avait été exterminée par Ferdinand II. Son père, ayant embrassé la cause du fanatisme orthodoxe, s'était élevé sur la ruine de sa patrie et sur la ruine des siens. En 1624, l'empereur lui donna le titre de prince. Eusèbe continua cette marche ascendante vers les honneurs, l'influence et la richesse. A l'âge de trentedeux ans, il présidait pour Ferdinand III la diète de Bohême. Son opulence devint extraordinaire, puis-

qu'il finit par posséder vingt-cinq millions de francs, somme prodigieuse pour l'époque. En 1665, Léopold l'avait nommé majordome ou grand-maître de la cour; à ces fonctions, qui lui assuraient une pleine autorité dans le palais, il joignit, en 1670, celles de premier ministre, qui lui donnaient la haute main dans les affaires d'État. La honte du complot tramé contre l'indépendance de la Hongrie doit être partagée entre le prince et les renards de saint Ignace. Mais ces associés d'un caractère si différent ne pouvaient rester longtemps d'accord.

Lobkowitz aimait, comme nous l'avons dit, les bals et les festins, les aventures galantes, les libres manières et les jeux d'esprit. Les pharisiens de Loyola avaient importé en Autriche la morgue, la roideur, l'étiquette espagnoles. Les façons du prince scandalisaient leur gravité hypocrite. L'ingénieux diplomate témoignait une grande prédilection pour la France, pour les mœurs et la littérature françaises et conseillait de s'unir avec Louis XIV. Les sombres moines abhorraient, au contraire, les sujets du grand roi, fomentaient la vieille haine de la maison d'Autriche envers sa race. L'antagonisme de ces deux pouvoirs politiques se manifesta même avant le succès de leur plans. Les jésuites auraient eu bientôt raison de leur adversaire; mais le superstitieux monarque, dont il égayait la vie monetone et la somnolente apathie, le faisait demander à toute heure. La verve, les bons mots, le ton joyeux du ministre, ranimaient l'albinos impérial, versaient un peu de chaleur dans son sang glacé comme celui des reptiles. Malheureusement le général était né indiscret, sans retenue, et sa verve moqueuse n'épargnait personne. Il dit un jour au marquis de Gremonville, ambassadeur de France: « Nous n'avons pas un prince comme le vôtre, qui fait tout par lui-même; l'empereur est une statue que l'on porte où l'on veut, que l'on déplace de nouveau quand on le désire. »

Une fois en lutte avec l'ordre astucieux, Lobkowitz ne le ménagea guère. Les traits les plus acérés tombaient comme la grêle sur les béats personnages. Sitôt qu'ils découvraient quelque point vulnérable, le ministre les perçait de coups. Tantôt c'était la confrérie entière qui avait à souffrir de son humeur belliqueuse, tantôt c'était un de ses membres. Il employait pour les harceler, non-seulement la parole, mais les arts du dessin. Il faisait graver, répandre des caricatures qui dévoilaient leurs manéges apostoliques, leurs intrigues de cour, leur captations d'héritages, leurs négociations matrimoniales. Une mésaventure des révérends pères défraya longtemps son esprit satirique. Ayant embauché des soldats quelconques, ils avaient essayé de surprendre le château de Riegersbourg, dans la Styrie inférieure, qu'ils réclamaient frauduleusement comme leur propriété. Les mercenaires se glissent donc, pendant la nuit, vers la forteresse, où le portier, corrompu par les jésuites, devait leur donner accès. Le gouverneur de la place avait heureusement découvert le stratagème. Comme la bande sournoise approchait, le gardien perfide, attaché à la porte même du manoir, fut fouetté sans miséricorde et remplit le vallon de ses hurlements;

- quelques volées de canon, tirées au hasard dans les ténèbres, accompagnèrent ces notes lugubres. Il n'en fallut pas davantage pour disperser les héros de saint Ignace; ils prirent la fuite à qui mieux mieux, s'évitant l'un l'autre et croyant trouver partout des ennemis. Une planche, que fit exécuter Lobkowitz, popularisa cette prouesse nocturne.
- Le trésor impérial était toujours vide : les soldats ne pouvaient se nourrir qu'en pillant les provinces. Les jésuites n'en convoitaient pas moins tous les fonds que recevait Léopold, et le monarque avait la faiblesse de leur donner sans mesure. Le ministre combattit plusieurs fois cette libéralité inopportune, déchira même des actes de donation, celui notamment qui octroyait à l'ordre espagnol le comté de Glatz, en Silésie, et leur remettait comme gage d'une somme promise la ville de Grætz, en Styrie. Les insatiables apôtres étant venus trouver le chef du cabinet et lui ayant demandé le parchemin officiel, il leur montra les lettres de J. N. R. J., placées au-dessus d'un crucifix, et les interpréta de la manière suivante : Jam Nihil Reportabunt Jesuitæ, c'est-à-dire, les jésuites n'emporteront rien. Il avait poussé la malice jusqu'à écrire son testament, qu'il montrait à tout le monde. Cette pièce railleuse débutait sur un ton humble, contrit, lamentable, puis léguait aux révérends pères, en signe d'affection et de repentir, quatre-vingt-deux mille... — ici l'on arrivait au bas d'une page, et il fallait tourner le feuillet; le haut de la page suivante expliquait la donation du prince : — quatre-vingtdeux mille clous pour bâtir une nouvelle maison!

Quelle haine ces taquineries allumaient dans le cœur des prêtres ambitieux, on le devine aisément. C'était jouer avec des poisons que de narguer ainsi un ordre implacable; et le ministre devait tôt ou tard succomber. Une femme vint en aide à la sombre milice du Vatican. L'impératrice mourut au commencement de l'année 1673. Quand il fallut la remplacer, Léopold eut le choix entre deux princesses, Claudia, du Tyrol, Éléonore de Neubourg. Lobkowitz jugea la dernière préférable; mais ce fut l'autre qui obtint le diadême. L'ancien ministre Auersperg, ennemi mortel de son successeur, ne laissa point ignorer à la jeune impératrice les conseils du diplomate régnant. Ce fut le principe d'une aversion que les jésuites eurent soin d'entretenir, qu'une imprudence de Lobkowitz changea en profonde rancune. L'empereur avait témoigné secrètement des doutes à son médecin sur la chasteté de la princesse avant son mariage; l'homme d'État inconsidéré alla partout ébruitant le scepticisme de Léopold, racontant les amours de la Tyrolienne et du comte Ferraris à Inspruck.

Le ressentiment d'une femme et la haine des jésuites, c'était plus que n'en pouvait supporter un seul homme. On fit croire au souverain qu'il était las de son ministre. Une commission eut ordre de décider comment on le traiterait. Le 16 octobre 1674, elle délibéra toute la nuit et fut surprise par le jour. A dix heures du matin, comme le ministre sortait pour aller chez l'empereur, son carrosse fut enveloppé par un détachement de soldats, et le prince général Pio, capitaine des hallebardiers, lui déclara

sans plus de cérémonie que toutes ses charges, que tous ses honneurs lui étaient retirés. Dès ce moment il fut gardé à vue dans son propre hôtel. Un décret impérial, que lui signifia le grand-chancelier, lui ordonnait de quitter la ville dans un délai de trois jours, lui assignait pour résidence son château de Raudnitz, en Bohème, avec défense d'en sortir, d'y recevoir ou d'y expédier aucune lettre. Quant aux motifs de cette disgrâce, il ne devait point les demander ni chercher à les découvrir, sous peine de mort et de confiscation.

Le matin du troisième jour, comme il ne se pressait point de partir, on le mit dans une calèche découverte, autour de laquelle chevauchaient trois escadrons de uhlans; on lui fit traverser la ville, le pont du Danube, à la vue du peuple stupéfait, et on le mena, ainsi escorté, au château de Raudnitz. On y installa en même temps que lui une garde commandée par le comte de Martinitz, qui ne le laissa causer, entretenir de correspondance avec personne, qui ne laissa même aucun livre à sa disposition. Il fut bientôt oublié, pendant que les jésuites régnaient sur l'empire en maîtres absolus.

La verve railleuse du proscrit ne l'abandonna point dans son isolement. Il fit décorer la moitié d'une salle avec une pompe extraordinaire, pendant que l'on arrangeait l'autre moitié comme une pauvre cabane : la première lui retraçait, disait-il, sa grandeur passée; la seconde, son infortune présente. Il écrivit sur les murailles une foule d'épigrammes contre les jésuites, d'aventures scandaleuses arrivées aux bons pères. Ces sarcasmes étaient-ils de leur goût? On peut

en douter. Leurs ennemis, au surplus, ne vivaient pas longtemps. Le prince mourut après deux années d'incarcération; mais son âge permet de croire sa fin naturelle. Que nous importe, d'ailleurs? Il avait sur la conscience les larmes de tout un peuple, le sang de nombreuses victimes.

Cependant les proscrits, les fugitifs, devenaient chaque jour plus nombreux dans les montagnes de la Transylvanie. Par tous les vallons, par tous les défilés, par toutes les hauteurs, on voyait arriver des nobles, des ministres du saint Évangile, des ouvriers, des laboureurs, des femmes et des enfants, que l'oppression politique, l'insolence des troupes et la persécution religieuse chassaient de leur patrie. Les renseignements qu'ils apportaient avec effroi augmentaient l'indignation de leurs coreligionnaires et leur désir de vengeance. Ils se comptaient, ils révaient une lutte acharnée où la valeur pourrait du moins punir le crime. Le souverain électif de la principauté, Michel Apaffy, était heureusement dévoué de cœur à la Réforme. Non-seulement les exilés vivaient sans inquiétude sous sa protection, mais il sympathisait avec leur colère et secondait tacitement leurs desseins. Il autorisa même un de ses grands feudataires, le comte de Kovar, Michel Teleky (autre personnage que Tékéli), à lever des troupes pour renforcer les mécontents. Bientôt il paya une solde aux bannis qui prenaient les armes. Le général Spantkau, chef des bandes impériales dans la Hongrie supérieure, écrivit au prince pour se plaindre, et sa lettre différait peu d'une déclaration de guerre. Soutenant la religion et la

cause de l'humanité, le vaïvode n'y prit pas garde; l'Autriche ne pouvait d'ailleurs le poursuivre dans ses abruptes montagnes, où une population belliqueuse vivait comme dans une forteresse inaccessible.

Dès le mois d'août 1672, les proscrits furent en état de tenir la campagne; le 29, sous la conduite de Petroczy et de trois autres capitaines, ils entrèrent en Hongrie par les hauteurs du comté de Marmaros et pénétrèrent dans la province d'Ugocz au nombre de douze mille. Dès que la nouvelle de cette irruption parvint à Kaschau, le général autrichien et les gouverneurs des treize comtés mirent à prix les têtes des mécontents; on offrait deux thalers pour celle d'un simple soldat, mille pour celle des chefs ou de quelques seigneurs désignés nominativement; deux mille, si on livrait vivant un de ces personnages. Mais l'édit de proscription demeura sans effet; pas un homme ne fut tenté par le prix du meurtre, par la récompense de la trahison.

Les proscrits se séparèrent en deux troupes, pour soulever sur différents points du territoire la population mécontente. Les uns marchèrent vers le Nord, les autres vers le Midi. Le pacha de Grosswardein amena aux derniers cinq cents spahis. Un grand nombre de bourgeois et de paysans s'armèrent avec enthousiasme. La division méridionale fut bientôt forte de quinze mille hommes; elle rejoignit l'autre division en suivant les bords de l'Herned, et toute l'armée campa dans une plaine, sans beaucoup d'ordre et sans avoir un chef unique. Si les Hongrois n'avaient point commis cette déplorable faute, la domination autri-

chienne était anéantie du premier coup dans les provinces magyares. Ils étaient à quatre lieues seulement de Kaschau (en français: Cassovie), et le généralissime impérial ne connaissait point leurs forces. Le 13 septembre, il envoya deux cents chevaux à la découverte, et les suivit avec deux mille hommes; toute son armée venait derrière. L'avant-garde donna sur la gauche du camp hongrois; Petroczy la reçut, la mit en fuite et la pourchassa très-loin. Mais, dans leur course furieuse, les vainqueurs ne tardèrent point à rencontrer le général Spantkau amenant toutes ses forces sur le champ de bataille.

Une lutte terrible s'engagea, où les proscrits montrèrent la fougue, l'impatiente ardeur d'un courage stimulé par le ressentiment. Au bout de trois heures néanmoins, ils commençaient à fléchir, lorsque les cris, les exhortations de leurs chefs, ranimèrent leur bravoure. Un héroïque effort changea l'aspect de la lutte: les Allemands fatigués reculent à leur tour. Mais Spantkau fait donner son arrière-garde, et les Magyars cèdent de nouveau. Jean Szæts, capitaine de brigands, qui s'était joint à eux, tente alors une diversion par l'aile gauche, se précipite sur les troupes impériales, les culbute avec une irrésistible fureur. Les Autrichiens ne se défendent plus; le carnage commence. Leur chef s'estima heureux de pouvoir échapper au massacre avec un petit groupe de cavaliers, dans l'ombre du crépuscule (1).

Tel fut le premier engagement où les persécuteurs

<sup>(1)</sup> Fessler, Geschichte der Ungern, t. IX, page 225.

et les persécutés se trouvèrent en présence. Kaschau serait tombée entre les mains des patriotes, leur victoire aurait eu pour eux les plus brillants résultats, s'ils avaient su en tirer avantage, et si le manque de direction suprême ne les avait aussitôt éparpillés. Ils ne tardèrent point à essuyer une défaite, puis la fortune se déclara pour eux de nouveau. Un grand nombre de villes, Bartfeld, Zeben, Saros, Eperies, Kœsmarkt, leur ouvrirent joyeusement leurs portes. L'insolence et la cruauté des soldats autrichiens poussaient dans les rangs des troupes nationales beaucoup de volontaires. Les impériaux traitaient aussi mal les populations amies que les populations hostiles. Partout ils prenaient ce qui était à leur convenance, notamment les chevaux dans les écuries; on forçait les voituriers à transporter gratuitement les bagages pendant plusieurs jours de suite. Le même impôt était levé trois et quatre fois. Les soudards exigeaient la nourriture la plus délicate, et gaspillaient sans vergogne ces aliments coûteux. Les paroles les plus blessantes, les outrages les plus immérités accompagnaient d'ailleurs les extorsions. Quiconque voulait résister ou ne se hâtait point d'obéir, quiconque osait proférer le moindre murmure, recevait des coups, était menacé de mort. Les chefs militaires formaient des cours martiales, où ils jugeaient suivant leur bon plaisir. Les lansquenets allemands devinrent un objet d'universel effroi; pour intimider les enfants, pour obtenir d'eux le silence et arrêter leurs larmes, il suffisait de leur crier: « Voilà l'Autrichien! »

Les causes premières de ces innombrables mal-

heurs, les agents tonsurés du pape, les jésuites surtout, n'étaient point ménagés par les proscrits et ne devaient pas l'être. En 1674, les Hongrois ayant capturé vingt-deux prêtres orthodoxes, leur coupèrent d'abord les oreilles et le nez, puis les tuèrentà coups de sabre. En général cependant, ils se contentaient de bâtonner, de fustiger les pieux industriels, après quoi ils les chassaient du territoire que venait de conquérir leur bravoure. Leurs représailles n'égalaient donc point les barbaries commises envers les réformés et les prétendus rebelles. Les hommes qui combattent pour la justice, pour l'indépendance des nations, pour l'affranchissement de l'esprit humain, pour l'abolition de la misère et de la servitude, ont presque toujours plus de douceur, de clémence et de charité que leurs adversaires. Les nobles maximes qu'ils invoquent, dont ils parent leurs drapeaux, modèrent même leur ressentiment. L'égoïsme, la cupidité, la suffisance, la haine de toute innovation qui inspirent leurs antagonistes, les rendent, au contraire, violents, féroces, impitoyables comme la sottise et le crime. Le moment n'était pas loin où les jésuites allaient trouver une occasion de vengeance. Ils la saisirent avec une fureur, ils en abusèrent avec une cruauté si grandes, ils inventèrent de si affreux supplices, que nous serons embarrassés pour les décrire, même après les hideuses scènes qu'il nous a fallu peindre.

Un puissant allié secourut bientôt les proscrits, fortifia leur courage et entretint leurs espérances. Absalon Lilienberg, tuteur du jeune comte Emeric

Tékéli, homme habile dans toutes les négociations, influença en faveur des émigrés le marquis de Béthune, ambassadeur de France auprès du roi de Pologne; le marquis, à son tour, leur obtint la protection de Louis XIV et de Jean Sobieski. Un grand nombre d'émissaires et d'officiers français vinrent d'abord seconder les Magyars. Dès l'année 1675, les troupes impériales en capturaient souvent parmi les généreux bannis et les traitaient comme des espions. Le comte de Dampierre tomba ainsi entre leurs mains. C'était un homme d'un aspect farouche, que la nature semblait avoir spécialement destiné à la guerre. Une épaisse barbe lui couvrait la poitrine, et il avait tant de poils sur la figure qu'il paraissait plutôt un sauvage qu'un officier français. On le conduisit à Vienne, où on le mit à la torture; il en supporta tous les degrés, tous les raffinements avec une héroïque intrépidité. Lorsque son courage eut lassé. les bourreaux, il fut emprisonné à Neustadt. On lui réservait sans doute de nouvelles épreuves. Mais il ouvrit avec ses dents les veines de ses bras, et ne permit à aucun chirurgien de le panser. Cette mort stoïque fut une menace pour les Autrichiens, car elle leur annonça ce que pouvaient faire les Français et les Hongrois réunis.

Malheureusement, Louis XIV n'envoya point de troupes. Le marquis de Béthune expédiait seulement, par son ordre, du numéraire, des armes et des provisions. Les lansquenets de Léopold trouvaient fréquemment sur les prisonniers de l'argent français. La Pologne fournit aux patriotes des soldats.

Jean Sobieski ayant conclu la paix avec les Turcs, en 1676, laissa les officiers français recruter des milices dans ses États. Le capitaine normand Forval enrôla de cette manière six mille hommes, payés par le roi de France, que l'on dirigea aussitôt vers la Transylvanie. Louis XIV solda en outre sept ou huit mille Magyars, et donna pour chef à ce corps d'armée Christophe Ballenduy, comte de Boham. Deux mille Transylvains le grossirent. La promesse faite par le prince qu'il soutiendrait invariablement les Hongrois, ne les laisserait jamais manquer ni d'hommes n d'argent, attira de nombreux volontaires.

Louis XIV recut en outre Gaspard Czandor, envoyé des Hongrois, comme l'ambassadeur d'une puissance régulière. Il fit frapper des médailles où il s'intitulait le libérateur de la Hongrie, continuant de la sorte la judicieuse politique suivie par François I<sup>er</sup>, Henri IV et Richelieu, qui voulaient surtout abaisser la perfide maison d'Autriche.

Le premier acte du comte de Boham fut un succès. Ayant trompé par de faux avis le général Schmidt, il l'attira dans une embuscade avec quatre mille hommes, enveloppa cette troupe et en massacra la moitié. Le commandant eut toutes les peines du monde à s'enfuir, après avoir perdu son cheval; il gagna la ville de Zathmar, escorté seulement de quelques légionnaires.

La victoire du comte de Boham transporta de sureur le général Kopp. Il chercha impatiemment le capitaine français, et les deux armées se trouvèrent bientôt en présence. Mais beaucoup de Hongrois, enrôlés par force, marchaient à contre-cœur dans les rangs des Autrichiens. Au moment où le chef réactionnaire croyait livrer bataille, quinze cents Magyars quittèrent ses lignes et, musique en tête, bannières au vent, s'allèrent placer en face des impériaux. Malgré sa rage, Kopp dut abandonner son projet et commencer devant l'ennemi une retraite pénible et dangereuse. Il y perdit toute son arrièregarde, dont le commandant resta entre les mains des proscrits.

Une fois rentré à Kaschau, sa violence ne connut plus de bornes. Il fit courir de village en village, dans les treize comtés hongrois, de sombres messagers, qui portaient une lame tachée de sang, une roue et un pal, avec une proclamation adressée aux magnats, gentilshommes, bourgeois et paysans, où on les menaçait d'employer un de ces trois moyens pour les mettre à mort, s'ils avaient la moindre relation publique ou secrète, par eux-mêmes ou par leurs subordonnés, avec ces voleurs, ces brigands, ces incendiaires de rebelles. Les patriotes lui répondirent énergiquement : « Puisque tu menaces les voleurs du gibet, les assassins du pal, commence donc par te faire pendre toi-même, ignoble scélérat, ou par te faire empaler sur un pieu, le long d'une route, pour que ton cadavre serve de leçon aux passants. » Cet avis n'était point de nature à calmer le général : aussi fit-il sur-le-champ fermer les portes de Cassovie, désarmer les bourgeois, emprisonner deux échevins, conduire au supplice six prisonniers de guerre. Ces malheureux, quoique de sang noble, périrent

dans les tourments. L'un fut traîné à la queue d'un cheval, on lui enleva des lanières de peau, et on termina son supplice en le faisant rôtir tout vivant. Un second subit les mêmes tortures, après avoir eu d'abord la main droite coupée. La barbare invention du pal termina l'existence des quatre autres. Kopp envoya dans toute la Hongrie l'ordre de suivre son exemple. C'est par ces moyens, dignes des cannibales, que la maison d'Autriche voulait gagner le cœur des Magyars, introduire dans un royaume électif et constitutionnel le pouvoir absolu et héréditaire! Mais qui ne sait que l'ambition, forme prétentieuse de l'égoisme, de l'amour-propre et de la cupidité, est une sorte d'aveugle rage, contre laquelle on n'a pas encore trouvé de spécifique? Si horrible que fût la lutte, envenimée par de tels excès, les proscrits en acceptèrent les conditions. Il y a des moments où les héros même n'ont pas le choix des armes, où, s'ils ne veulent abandonner au crime une victoire d'une incalculable portée, il leur faut descendre avec lui dans la fange et dans le sang, pour lui arracher le succès, futur instrument de ruine, d'oppression et de meurtre. Les mécontents traitèrent leurs prisonniers comme les Allemands traitaient ceux qui tombaient entre leurs mains. Les Turcs, gagnés à leur cause depuis la mort du grandvizir Kiuprili, en novembre 1675, et son remplacement par Kara-Mustapha, secondèrent leur juste animosité. Le pacha de Bude prescrivit aux beys des frontières, qui envahissaient constamment la Hongrie, de ne plus emmener captif un seul Autrichien,

mais de massacrer et d'empaler tous les vaincus.

La guerre ayant atteint ce paroxysme de violence, les troupes orthodoxes ménagèrent moins que jamais les populations catholiques ou réformées. L'empereur, qui ne payait point les soldats, leur laissait commettre tous les forfaits: le pillage, l'assassinat et le viol étaient leur principale occupation. Les chefs mêmes ne se génaient guère pour prendre dans les châteaux, dans les maisons bourgeoises et dans les fermes, les meubles, les chevaux, les provisions de bouche. Tout voyageur allemand se faisait nourrir, coucher, voiturer gratuitement par les nationaux. Une inquiétude perpétuelle obsédait les malheureux indigènes.Quand on annonçait le prochain passage d'un corps d'armée, d'un simple régiment, tout le monde fuyait, tous ceux, du moins, qui pouvaient se traîner. Ils cherchaient un asile dans les bois, dans les montagnes, dans les cavernes. La population émigrait en masse au delà des frontières turques, où, à la honte des chrétiens, ils trouvaient plus de justice et d'humanité. Des villages, des territoires entiers devenaient déserts. Les plaintes et les réclamations étaient ou inutiles ou dangereuses : c'était aux oppresseurs armés qu'on les renvoyait, et ils les punissaient comme des actes de rébellion.

Ces détails, et d'autres plus affreux que je passe sous silence, ne me sont point fournis par des Magyars, par des écrivains hostiles à la cour de Vienne: ce sont deux jésuites, deux persécuteurs, deux partisans de la maison d'Autriche, qui les racontent: Wagner, dans son histoire latine de l'empereur Léo-

pold; Jean Korneli, dans sa chronique turco-hongroise. Ne désapprouvant point ces horreurs, ils n'ont pas cru nécessaire de les cacher : la réaction a porté ainsi témoignage contre elle-même.

L'excès du mal en abrégea la durée. Les sanglantes représailles des bannis effrayèrent les Allemands: les soldats, les officiers tremblaient de tomber entre les mains de leurs adversaires, et le général Kopp était battu dans toutes les rencontres. L'empereur voyait le moment où personne ne voudrait s'exposer aux chances d'une si horrible guerre. Il fut contraint de rappeler son lieutenant, de lui substituer le comte de Würben, en prescrivant de respecter désormais la vie des prisonniers.

## CHAPITRE XII.

LE COMTE TÉKÉLI. INVASION DE L'AUTRICHE PAR LES HONGROIS ET LES TURCS ; SIÉGE DE VIENNE.

Cependant, le jeune comte Tékéli avait fait ses premières armes dans les rangs des patriotes. Vers la fin de l'année 1677, il leur amena deux mille hommes, et prit, en passant, la ville de Nagibania, que les impériaux avaient abandonnée. Ce nouveau champion était un homme distingué sous tous les rapports: sa haute taille, sa belle figure, son esprit, son agilité, sa bonne grâce fixaient l'attention, prévenaient en sa faveur. A ces dons naturels, au courage, au sang-froid, il unissait une expérience précoce : grandi dans l'infortune et le ressentiment, il avait fait, dès sa plus tendre jeunesse, le dur apprentissage de la vie militaire. Il connaissait et parlait avec la même facilité le hongrois, le latin, l'allemand et le turc. Des biens immenses que sa famille possédait.dans la Hongrie septentrionale et dans la Transylvanie, les derniers n'avaient pu être saisis par Léopold et lui assuraient l'influence toujours précieuse d'une grande fortune. Sa conception rapide, son esprit organisateur, une fermeté de caractère

indispensable au milieu des batailles, le destinaient à exercer partout un ascendant irrésistible.

Dès qu'il parus sous les drapeaux hongrois, il devint l'objet de toutes les espérances. Il n'avait que vingt et un ans lorsque la retraite de Teleky, par suite de son désaccord avec les capitaines français, détermina les proscrits à le nommer leur général en chef. Son premier soin fut d'augmenter ses forces, de pousser la guerre avec une ardeur nouvelle et des moyens décisifs. Une proclamation appela aux armes tout individu capable de tenir une épée ou un fusil; les bandes éparses, qui combattaient sans discipline, eurent ordre de le rejoindre. En très-peu de temps, vingt mille hommes accoururent, et des pelotons ralliaient sans cesse l'armée de l'indépendance. Tékéli voulut diriger seul ces masses belliqueuses, sachant bien que la décision, l'unité, la rapidité sont indispensables dans les luttes sanglantes.

Les milices qu'il commandait se trouvaient alors bien supérieures en nombre aux légions impériales. Le jeune chef parcourut triomphalement tout le nord de la Hongrie, toute la chaîne des Carpathes. Les villes s'empressaient de l'accueillir, l'aidaient à chasser leur garnison, ou lui ouvraient leurs portes après un simulacre de résistance. Immobile dans un camp retranché, non loin d'Éperies, le général Würben n'osait tenter le sort des batailles avec une armée trop inférieure. Il laissait ravager la campagne autour de lui, jusque sous les murs de Kaschau, et regardait d'un œil morpe la fumée des incendies par lesquels les Hongrois signalaient leur marche. Bien-

tôt les émigrés fondirent sur Kremnitz, ville que les mines d'or et d'argent exploitées dans le voisinage rendaient importante, et s'y installèrent sans peine. Outre les lingots, ils y trouvèrent cent quatre-vingt mille ducats de métal monnayé, ce qui leur fut d'un grand secours. Par les vallées des quatre fleuves hongrois, ils dominaient le chemin des plaines et menaçaient déjà Presbourg, quand Léopold conclut un armistice avec eux; mais les négociations qu'il entama n'étant pas conduites avec sincérité, n'amenèrent point la paix. La guerre recommença plus effrayante qu'auparavant. Les excès de tout genre qui s'y commirent ne tardèrent point à faire éclater la peste, et le mystérieux fléau joignit ses ravages aux destructions des hommes. Pendant quatre années, la malheureuse Hongrie endura de telles souffrances que le tableau seul en révolte l'imagination. Quel effet devaient-elles produire sur les contemporains? Quels remords ces calamités inouïes auraient dû faire naître dans l'âme des persécuteurs, s'ils avaient été capables de pitié! Les jésuites, les conseillers de Léopold, demeurèrent impassibles comme les sphinx du désert.

En 1682, le chef des mécontents se ligua donc avec les Turcs, pour abattre enfin l'orgueil et punir la cruauté de la maison d'Autriche. Le grand-vizir Kara-Mustapha, d'une part, Emeric Tékéli, de l'autre, firent des préparatifs effroyables, mirent sur pied trois cent mille hommes, et le fanatique empereur trembla dans les murs de Vienne.

Dans l'hiver de 1682-1683, les hordes musul-

manes se rassemblèrent à Andrinople. Il en arrivait de l'Asie, de l'Afrique, des extrémités de l'Empire. Mais l'Europe feurnissait le contingent le plus redoutable, les janissaires et les Kalmouks. On sait au juste quel était l'effectif de l'armée, d'après le rôle trouvé dans la tente de Kara-Mustapha. Deux cent soixante mille hommes de troupes régulières finirent par camper autour du belliqueux vizir. Un nombre immense de pourvoyeurs, de valets, de chameliers, accompagnaient cette foule bruyante aux costumes splendides. Le Grand-Seigneur lui-même arriva bientôt, environné d'une pompe extraordinaire. On concevra son luxe quand on saura que cent voitures portaient les femmes du sérail.

Après un pluvieux hiver, le sultan accompagna l'armée jusqu'à Belgrade, où il arriva le 12 mai. Soixante mille hommes la rallièrent à Esseg, sous la conduite de Tékéli: trente-trois mille Hongrois, douze mille Tartares, quinze mille spahis et janissaires de la Hongrie mahométane composaient ce renfort, qui seul aurait pu effrayer l'Autriche. Quand elle eut dépassé la frontière, la belliqueuse multitude s'avança comme une trombe, exerçant partout d'effroyables ravages: elle incendiait les maisons, coupait les arbres, massacrait les hommes, capturait, pour les vendre, les jeunes filles et les enfants. Des colonnes de flammes et de fumée signalaient en tous lieux son passage.

Quelles forces pouvait opposer l'empereur à une si terrible invasion? Léopold n'avait sous les armes que trente-trois mille soldats commandés par un général français, le brave et habile Charles de Lorraine. Dans une diète tenue à Œdenbourg, les magnats dévoués à l'Autriche avaient promis que le peuple hongrois se lèverait en masse : il leur fut difficile de recruter trois mille hommes. Une partie de ces troupes dut former les gernisons de Raab, Komorn, Léopoldstadt. Le reste, c'est-à-dire environ douze mille fantassins et onze mille chevaux, alla se poster au sud-ouest de la première ville, épiant l'approche d'un ennemi tellement supérieur en nombre que sa force rendait absurde tout espoir de résistance.

Le vizir laissa l'armée autrichienne à sa gauche, et alla mettre le siége devant Raab, pour suivre l'avis de son conseil de guerre; mais ce fut une simple démonstration, car il aurait voulu marcher droit sur Vienne, et saisit la première occasion venue d'effectuer son dessin. Charles de Lorraine, qui le surveillait, détacha son infanterie vers la capitale par l'île de Schutt, terrain spacieux qu'isolent deux bras du Danube. Engager ces troupes dans une lutte aurait été les conduire à la boucherie : mieux valait cent fois les abriter derrière les murs de Vienne et renforcer la garnison. Lui-même se rețira lentement avec la cavalerie, par Altenbourg et Kitsee. Mais, non loin de Petronell, un détachement de quinze mille Tartares l'assaillit à l'improviste. Frappés de terreur, les Allemands rompirent leurs lignes : beaucoup d'entre eux prirent même la fuite. Les Kalmouks enlevèrent aussitôt une partie des bagages, notamment la vaisselle plate, que le duc de Saxe-Lauenbourg, le

duc de Croy et le général Caprara traînaient après eux, suivant l'habitude de l'époque. Charles de Lorraine et son état-major, désespérés de cette catastrophe, se jetèrent au milieu de leurs troupes, et, par leur énergie, leur activité, leur sang-froid, parvinrent à rétablir l'ordre. Les Musulmans furent d'abord tenus en échec, puis vaillamment repoussés; mais un jeune duc d'Aremberg et Louis de Savoie, frère riné du célèbre prince Eugène, restèrent morts sur le champ de bataille. Le détachement victorieux dut continuer sa retraite.

Le jour même, quelques fuyards atteignaient la capitale et répandaient le bruit que les infidèles avaient exterminé tous les régiments autrichiens. Léopold, conseillé, dit-on, par un de ses manistres, résolut immédiatement d'abandonner la ville; sa seule préoccupation fut d'accélérer son départ. L'auguste évasion commença le soir, à huit heures. L'impératrice, Éléonore de Neubourg, qui se trouvait dans une situation intéressante, accompagnait l'empareur avec l'héritier présomptif de la couronne, alors âgé de cinq ans, les conseillers auliques et tout le personnel de la cour. La camarilla tremblante avait été, les larmes dans les yeux, prendre congé du hourguemestre Liebenberg. L'immense cortége traversa le Danube pour suivre la rive gauche, et se dirigea vers Linz. Deux cents cavaliers galopaient autour du earrosse impérial. L'effroi du monarque ayant gagné toute la noblesse, toute la bourgeoisie, sauf quelques exceptions, les hautes classes ne songaient qu'à fuir. Pendant six heures, les voitures qui emportaient l'aUn certain nombre de personnages, préoccupés uniquement de leur salut, ne prenaient rien avec eux; d'autres surchargeaient leurs véhicules, et, dans leur frayeur, poussèrent tellement les chevaux que les malheureux quadrupèdes tombèrent morts. Surpris par les Turcs, ces avares perdirent leurs biens avec la vie. Tous ceux qui se dirigeaient vers le sud éprouvèrent le même sort. En deux jours, soixante mille personnes abandonnèrent la ville. Comme il n'y restait plus aucun moyen de transport, bon nombre d'hommes timides furent contraints de se résigner, d'attendre l'ennemi dans la prière et les larmes. Tels étaient les sentiments d'héroïsme que les Habsbourgs savaient propager autour d'eux (1).

A sa première étape, dans la petite ville de Korneubourg, la famille régnante put voir au loin les flammes dévorer le monastère des Camaldules, situé sur le Kahlenberg et incendié par des fourrageurs turcs. Séparée de ses bagages, elle eut peine à se procurer assez d'œufs pour déjeuner, tant la confusion était grande. Le deuxième jour, elle atteignit Krems au milieu de transes perpétuelles: des escadrons tartares pillaient la campagne avec une audace inouïe; les paysans s'attroupaient sur le passage du monarque et lui adressaient les plus insultants reproches. Le lendemain de son départ, le prince Charles de Lorraine entra dans la ville, à la tête de la cavalerie, au son des trompettes et des cymbales; son

<sup>(1)</sup> Mailath, Geschichte der stadt Wien, pages 192 et 193.

arrivée, le secours qu'il amenait, relevèrent le courage abattu des Viennois. Peu de temps après, le trésor impérial fut embarqué sur le Danube et conduit à Linz.

Le 12 juillet, toutes les forces turques parurent en vue de la capitale. Les flammes, qui se rapprochaient et formaient presque un cercle autour de la ville, annonçaient depuis quelques jours leur arrivée. Le 13 au matin, les spahis s'avancèrent en demi-lune, cernèrent Vienne au Sud et à l'Ouest. Comme midi sonnait, un fort détachement arriva jusqu'aux faubourgs. Starhemberg, le gouverneur, avait tout préparé pour y mettre le feu; il donna l'ordre de les livrer aux flammes, et dirigea en même temps une vive canonnade contre les Turcs. Toutes les constructions suburbaines furent sacrifiées, malgré l'importance de quelques-unes; mais ce sacrifice nécessaire faillit causer la ruine de la ville. Un fort vent d'Ouest poussa tout à coup les flammes vers l'enceinte de palissades et vers les monceaux de poutres accumulés derrière, jusqu'aux murailles; une activité prodigieuse put seule les empêcher d'atteindre les maisons. Le soir de ce même jour, l'infanterie du prince Charles entra dans la ville par le Nord.

Le matin du 14, le soleil levant éclaira les vingtcinq mille tentes qui formaient le camp des Infidèles. On remarquait dans le milieu, à son éclat et à ses dimensions, la tente du grand-vizir. Elle était verte et contenait plusieurs salles pour les repas, le sommeil, la prière, les fêtes, les délibérations; de riches tapis en couvraient les parois et le sol; on y voyait des fontaines jaillissantes, des bains, une ménagerie, un parterre; la soie, le velours, l'or et l'argent y brillaient en profusion; les diamants et les perles, qui en brodaient quelques parties, valaient un million de florins. Le même luxe distinguait les tentes dressées pour l'aga des janissaires, les principaux émirs d'Europe, d'Asie et d'Afrique, les hospodars des provinces danubiennes, le vaïvode de Transylvanie, et, enfin, pour le premier instigateur de cette formidable expédition, Emeric Tékéli.

Ce spectacle répandit dans la ville l'inquiétude et l'effroi. La garnison, supputée homme par homme, ne formait que vingt et un mille neuf cent soixante combattants. Tous ceux qui pouvaient porter les armes s'étaient cependant unis aux troupes régulières. Les étudiants composaient une légion de sept cents miliciens, commandée par le recteur de l'Université. La bourgeoisie supérieure avait fourni deux mille huit cent trente-deux volontaires; les cordonniers, les hôteliers, les bouchers et brasseurs, les divers états enfin, des bataillons proportionnés à leur importance. Les serviteurs de la cour, en fonctions ou en retraite, réunirent sous les drapeaux un corps de mille individus. Mais ces contingents étaient la faiblesse même, en comparaison des forces qui bloquaient la ville, les Turcs ayant une armée seize fois plus nombreuse.

Dès le commencement de l'année, cependant, on avait pris des mesures, en souvenir du siège de 1529. Un impôt du centième avait été mis sur la noblesse et le clergé. Chaque maison, dans Vienne et dans la

banlieue, avait dû fournir un homme pour travailler aux fortifications. Il était enjoint à chaque habitant de se procurer des vivres pour une année entière, sinon d'aller demeurer ailleurs. On avait nivelé les buttes, rasé les monuments qui dominaient la ville, fait préparer 30,000 pieux à palissades. L'arrivée des barbares stimula le zèle et augmenta l'activité de la population. Elle s'élança vers les remparts. Le bourguemestre Liebenberg donna l'exemple, et roula un des premiers une brouette plaine de terre. Dès le 16, deux cents pièces de canon hérissèrent les murailles. Les moines abandonnaient leurs couvents, négligeaient leurs psaumes, pour mettre la main à l'œuvre. On eût dit l'équipage d'un navire battu par la tempête et menacé d'une ruine prochaine. Toutes les toitures en bardeaux furent démolies, quatre cents bourgeois enrôlés pour éteindre les incendies qu'allumeraient les bombes et obus. On enterra la poudre dans des caveaux, dans les cryptes des églises, et on mura toutes les ouvertures qui n'étaient pas absolument indispensables. Les jésuites, se relayant à tour de rôle, entretinrent nuit et jour deux vedettes dans la cathédrale, pour observer les mouvements de l'ennemi. Eux, qui étaient les premières causes de l'invasion, purent constater ainsi par leurs propres yeux les effets de leurs cruelles manœuvres.

Les Turcs cependant continuaient leurs opérations hostiles. Le général Schulz occupait, avec un détachement, le faubourg de Léopoldstadt. Le 17, les ln-fidèles l'en expulsèrent, et la capitale, dès lors, se trouva complétement investie. Les sectateurs du

Prophète avaient amené avec eux une artillerie considérable: ils étaient fort habiles d'ailleurs dans l'art de creuser les mines. Tous les deux jours au moins, une explosion faisait sauter quelque ouvrage extérieur. Aussitôt les Islamites s'élançaient vers la brèche, escaladaient les ruines fumantes, et parvenaient en haut des murs, où ils plantaient souvent leurs étendards à queues de cheval. Une lutte acharnée, une indomptable bravoure, étaient nécessaires pour les tenir en échec, pour les culbuter des remparts. Le 23 août, ils pénétrèrent dans le bastion du château (burgbastei); le 26, quarante janissaires ayant fait irruption dans la ville, furent tués par le général Scharfenberg.

Le gouverneur déployait heureusement un courage personnel à toute épreuve, et une fermeté invincible. Le jour, la nuit; son le voyait partout: il prenait à peine quelques heures de repos entre deux levers de soleil. Il avait un admirable auxiliaire dans Léopold Kolonics, ancien chevalier de Malte, qui, après avoir étonné par son héroïsme au siége de Candie, s'était dégoûté des luttes militaires, avait reçu les ordres et portait la mitre comme évêque de Neustadt. A l'approche des Musulmans, l'odeur de la poudre ayant ranimé son ardeur guerrière, il courut s'enfermer dans Vienne. Il y remplissait les fonctions de gouverneur civil, administrait les hôpitaux, soignait les blessés, fortifiait le cœur des mourants jusque sous la mitraille, veillait aux approvisionnements, dirigeait les secours contre les incendies, employait les femmes, les vieillards, les enfants à des travaux indispensables, mais sans péril, enfin répandait autour de lui sa calme et intrépide valeur. La situation de la ville n'en était pas moins des plus précaires : elle semblait même irrémissiblement perdue. Dans ces heures d'anxiété suprême, le gouverneur montait à la flèche de Saint-Étienne et y trouvait les jésuites en observation. Le gardien montre encore la pierre où il avait coutume de s'asseoir, d'où il examinait avec tristesse le camp prodigieux des Turcs.

La population était peu favorable aux disciples de Loyola. Elle les accusait d'avoir décidé, organisé la persécution, réduit les Hongrois au désespoir, amené sous les murs de la ville cette formidable invasion, qui menaçait, en même temps que l'Autriche, toute l'Europe occidentale.

Mais Vienne ne devait pas tomber au pouvoir des Infidèles, les Habsbourgs ne devaient pas perdre leur couronne: leur empire et eux-mêmes furent sauvés par une de ces chances miraculeuses qui étonnaient déjà les politiques il y a deux cents ans, et qui ont depuis lors retenu vingt fois sur le bord de l'abîme le gouvernement autrichien.

## CHAPITRE XIII.

DÉLIVRANCE DE VIENNE PAR CHARLES DE LORRAINE ET JEAN SOBIESKI; INGRATITUDE DE LA COUR IMPÉRIALE.

Après avoir organisé la défense de la capitale avec Starhemberg, Charles de Lorraine en était sorti pour rassembler des troupes et venir la dégager. Dès le mois de mai, une alliance avait été conclue entre l'empereur et le roi de Pologne: celui-là promettait de fournir soixante mille combattants, celui-ci quarante mille. Jean Sobieski avait été déterminé à cette union politique par sa femme, Marie-Casimire de la Grange, fille du marquis d'Arquien. Ayant demandé pour son père à Louis XIV le titre de duc et pair, et n'ayant pu l'obtenir, elle se vengea en tournant les armes de son mari contre les Turcs, au profit de Léopold. Tous les électeurs et princes d'Allemagne avaient été sommés de secourir leur suzerain. Le marquis de Brandebourg était seul resté indifférent à cet appel, malgré son renom militaire. L'Autriche réunit sous ses drapeaux vingt-sept mille soldats, la Pologne vingt-six mille; la Saxe en fournit onze mille quatre cents, la Bavière onze mille trois cents, les cercles de Franconie et de Souabe huit mille quatre cents. Ces troupes diverses formaient un total de quatrevingt-quatre mille huit cents hommes, dont trente-huit mille sept cents fantassins, quarante-six mille cent cavaliers, avec cent quatre-vingt-six bouches à feu. L'armée fédérale tenta heureusement plusieurs opérations avant de marcher sur Vienne.

Que faisait Léopold, tandis que le sort de l'Empire et celui de sa famille étaient livrés aux chances d'une effroyable guerre? Essayait-il de conjurer les malheurs qui le menaçaient? Déployait-il une activité digne de sa haute fortune? Veillait-il au salut, aux intérêts des populations que, depuis son couronnement, il gouvernait d'une manière chaque jour plus impérieuse? Non, toute sa sollicitude était pour son auguste personne. Il venait d'atteindre Linz, quand une estafette lui apporta la fausse nouvelle que les Turcs avaient dépassé Vienne et s'avanceraient, selon toute apparence, jusqu'au lieu de refuge où il se cachait. Reprenant sa course effarée, le vaillant despote ne fit halte qu'à Passau, sur le territoire de la Bavière. Pendant deux mois, qui furent pour lui comme un temps de loisir, il se promena au bord du lac de Traun, dans le magnifique pays qu'on nomme Salzkammergut; il s'occupa de médailles, d'horloges, de curiosités, suivant ainsi l'exemple de son aïeul Rodolphe II; il modelait et guillochait des cierges de luxe, rédigeait enfin des chronogrammes. Un peu rassuré le 25 août, il retourna dans la ville de Linz. avec sa femme et ses conseillers auliques.

Cependant l'heure était venue de secourir Vienne, si on désirait empêcher les Islamites de s'en rendre maîtres. Les alliés franchirent le Danube à Tuln, que

le général musulman avait eu la sottise de ne point occuper. C'était le 7 du mois de septembre. Les montagnes du Wienerwald, qu'il fallait traverser, auraient été funestes aux Chrétiens, pour peu que les Mahométans eussent posté des troupes dans leurs gorges étroites, braqué de l'artillerie sur les hauteurs. Avec l'insouciance des barbares, ils n'avaient pris aucune de ces mesures. Le soir du 11, l'armée fédérale atteignit donc, sans avoir perdu un homme, le front des collines. Ils déployèrent, au sommet du Léopoldsberg, un vaste drapeau rouge orné d'une croix blanche, qui fut salué par les Viennois comme une promesse de délivrance. Une joie inexprimable régnait dans la ville, les habitants se pressaient sur les remparts. L'anxiété, les fatigues, les maladies enlevaient tous les jours trente ou quarante bourgeois; la garnison avait perdu six mille hommes, le prix des. vivres était quadruplé, les Turcs gagnaient tous les jours du terrain: il fallait en finir.

Comme la nuit tombait, un cavalier traversa le Danube à la nage pour porter un billet au duc de Lorraine. « Ne tardez pas, cher seigneur, lui écrivait Starhemberg, ne perdez pas une minute. » Des fusées, qui partaient de la cathédrale, semblaient répéter cette prière dans leurs splendides hiéroglyphes. D'autres fusées sillonnèrent le ciel, en guise de réponse, et trois coups de canon résonnèrent sur les montagnes. La batterie la plus voisine rendit aux libérateurs ce salut militaire. Plusieurs centaines de mille hommes passèrent la nuit dans une attente inquiète et solennelle,

Lorsque le jour parut, le matin du 12 septembre, un épais brouillard d'automne voilait à demi les crêtes des montagnes, devenait plus dense sur leurs flancs, cachait les terres basses et le Danube. Le clocher de Saint-Étienne dessinait une vague silhouette dans ce brumeux océan. A mesure que s'éclaircissaient les vapeurs, un majestueux tableau frappait les regards des alliés. Ils apercevaient au loin les murs ruinés de la ville, les tranchées des Infidèles, qui continuaient leurs travaux de siége comme s'ils avaient la certitude de repousser les bataillons germaniques, et, plus près, sur les buttes, dans les vallons, cent mille hommes rangés en bataille.

Tous les princes fédérés entrèrent dans la chapelle du Léopoldsberg, où le capucin Marco Aviano, confesseur et ami du monarque régnant, célébra la messe. Outre Jean Sobieski et son fils Jacques, qui fut armé chevalier par son père après le service divin; outre Charles de Lorraine, l'électeur de Saxe, le margrave Louis de Bade, qui devint si fameux plus tard, le comte Sylvain Caprara, le prince de Salm, on y voyait un jeune seigneur d'une petite taille et d'une faible complexion: il n'avait pas encore vingt ans, et allait, ce jour-là, faire ses premières armes, lui qui devait commander pendant un demi-siècle toutes les forces de l'Autriche, acquérir une gloire immortelle, et briller dans l'histoire comme le plus habile général que cette puissance ait mis à la tête de ses troupes : c'était le prince Eugène de Savoie. Louis XIV lui ayant refusé un régiment, il venait de passer au service des Habsbourgs. Comme Charles de Lorraine,

qu'une injustice du roi de France avait aussi attaché à Léopold, il avait fait ses études pour entrer dans l'Église. Les trois personnages les plus importants de l'armée, les trois libérateurs de l'Empire, se trouvaient donc réunis sur le Wienerwald par suite d'une triple faute commise à Versailles.

Quand toutes les cérémonies, préalables furent terminées, cinq coups de canon donnèrent le signal de l'attaque, et les régiments, les escadrons descendirent les croupes des montagnes, dans la lumière rose du matin. Avec leurs drapeaux, leurs costumes variés, ils formaient un spectacle imposant et pittoresque. L'aile gauche était commandée par le duc de Lorraine, le centre par l'électeur de Bavière et le prince de Waldeck, l'aile droite par Jean Sobieski. Les trompettes et les cymbales faisaient retentir l'air, éveillaient tous les échos des montagnes.

Une vive canonnade et le bruit de la mousqueterie annoncèrent bientôt que l'action s'engageait près
du Danube, sur la gauche des alliés. Les Musulmans
occupaient Nussdorf, s'y étaient retranchés dans les
maisons et les jardins. Les troupes impériales les délogèrent, les contraignirent à se replier sur Heiligenstadt. Ils en furent chassés comme de leur précédente
position. Vainement le pacha de Mésopotamie, Osman-Oglou, qui menait l'aile droite des Turcs, fit
cinq charges désespérées contre les lansquenets et
les trabans; les chrétiens repoussèrent avec énergie
les hordes musulmanes. Eux-mêmes, cependant, se
trouvaient tenus en échec par une énorme batterie
dressée près de Dæbling, au-dessus d'un chemin

creux. Elle foudroyait les bataillons allemands, jonchait la terre de cadavres. La lutte ne dura pas moins de sept heures. Les Impériaux et les Saxons enlevèrent à la fin ce poste redoutable. L'aile droite des Islamites fut alors culbutée, mise en déroute; il était cinq heures du soir quand les Infidèles renoncèrent au combat et cherchèrent leur salut dans la fuite.

Les vainqueurs poussèrent droit devant eux, s'élancèrent jusqu'aux murs de la ville. Le margrave de Bade atteignit la porte écossaise (Schottenthor), à la tête des dragons et au bruit des fanfares. Le gouverneur Starhemberg vint l'y saluer, et promit d'exécuter immédiatement une sortie sur une autre point du champ de bataille.

Les Bavarois du centre, les Polonais de l'aile droite avaient eu à vaincre des difficultés de terrain, à traverser des forêts. Ils commencèrent donc l'attaque seulement vers le milieu du jour. Sobieski se trouva en face d'une redoute importante, qui l'arrêta tout court. La cavalerie célèbre, qui formait la plus grande partie de son armée, ne pouvait tenter une escalade, emporter des retranchements : elle recevait immobile la mitraille musulmane. Il fallut que des regiments autrichiens, que les Bavarois, conduits par le prince de Waldeck, lui prêtassent main-forte : ils enlevèrent la grande redoute turque, et les escadrons polonais, délivrés de cet obstacle, se précipitèrent sur l'ennemi avec une double fureur. Ils pénétrèrent dans le camp des Islamites, où ils se rencontrèrent avec les Impériaux, vers six heures du soir.

La déroute des Mahométans était devenue géné-

rale. Saisis de terreur, ils fuyaient dans toutes les directions. Leur chef résista encore une demi-heure près de Saint-Ulrich, puis fut entraîné. Les soldats qui occupaient les tranchées, ayant voulu tenir ferme, tombèrent sous l'épée ou les balles des vainqueurs. Les dragons impériaux et les lanciers polonais pour-suivirent les bandes éparses jusqu'aux premières ombres du crépuscule.

Sobieski et Charles de Lorraine firent rester leurs milices sous les armes pendant toute la nuit, pour être en mesure de repousser une attaque. Le lendemain, on livra le camp des Infidèles aux troupes victorieuses.

Elles y firent un butin inouï. Trois cent soixantedix canons, une multitude d'étendards, quinze mille tentes, dans un bon nombre desquelles le dernier repas était encore servi, cent mille mesures de blé, dix mille bœufs, dix mille moutons, cinq mille chameaux tout chargés, d'immenses provisions de bouche et de guerre, devinrent la proie des Allemands et des Polonais. L'or, l'argent, les parures, les objets de prix abondaient tellement, que les milices abandonnèrent le reste aux Viennois. Ceux-ci accouraient en foule par les portes, par les brèches, pour piller à l'envi. Beaucoup cherchaient, au milieu des décombres, les restes de leurs maisons, et avaient peine à en trouver la place; mais les caves regorgaient de denrées, qui fournirent aux propriétaires les moyens de les reconstruire. Jean Sobieski obtint en partage les tentes de Kara-Mustapha, qui occupaient, dit-il lui-même, un espace grand comme Varsovie ou Léopol. Il y trouva des richesses sans nombre, entre autres des harnais splendides, des

ceintures, des carquois ornés de rubis et de saphirs. Cinq cents enfants chrétiens, que les Turcs avaient arrachés à leurs parents et n'avaient pu anmener dans leur retraite, furent le lot de l'évêque de Kolonics. Le prêtre courageux leur donna des soins paternels.

Ce qui abondait le plus dans le camp islamite, c'était le café. L'usage depuis lors en devint général parmi les Viennois. Un Polonais, appelé Kollschutzky, ayant bravé plusieurs fois la mort pendant le siége pour porter des messages au duc de Lorraine, fut autorisé à ouvrir une boutique, où les amateurs viendraient boire la décoction toute préparée.

Le soir même de la bataille, Charles de Lorraine députa le comte Auersperg, son adjudant, vers Léopold, pour lui annoncer la victoire : depuis le 25 août, l'empereur, moins effrayé, habitait Linz. Il s'embarqua sur le Danube et prit terre à Nussdorf. Le matin du 14 septembre, il monta un cheval de luxe et sit une entrée solennelle dans la capitale, après avoir traversé le camp islamite au bruit des cloches et au grondement du canon. Devant la porte Stuben (Stubenthor), la même par laquelle il s'était enfui le 7 juillet, le conseil municipal vint lui offrir les clefs de la ville. Léopold alla ensuite remercier Dieu d'un triomphe auquel il avait lui-même si peu contribué: l'évêque Kolonics chanta le Te Deum à la cathédrale. L'électeur de Bavière et l'électeur de Saxe dinèrent avec l'empereur.

Le roi de Pologne n'assistait pas au festin. Lui aussi avait fait la veille son entrée dans la capitale et

entendu la messe dans l'église des Augustins. Mais il avait dû immédiatement conduire son armée loin de la ville. La malpropreté des Turcs, les immondices de tout genre, les nombreux cadavres et la chaleur excessive de l'automne avaient empesté la banlieue; la vermine et les mouches y pullulaient. Sobieski alla prendre position au bourg de Schwechat. Le duc de Lorraine fut aussi contraint de fuir le mauvais air et de camper ses troupes à Mansdorf.

Le 15 devait avoir lieu l'entrevue des deux monarques. Mais Léopold éprouvait à cette occasion de graves scrupules. Sobieski, après tout, n'était qu'un roi électif, et, pour ne pas compromettre sa dignité, un souverain héréditaire ne pouvait agir avec trop de circonspection. « Comment l'accueillerai-je? » demanda le prince au duc de Lorraine. — « Et comment l'accueilleriez-vous, si ce n'est à bras ouverts, lui répondit le général français, puisqu'il vous a sauvé? » Mais l'étiquette l'emporta sur la reconnaissance. Un point tourmentait spécialement Léopold; donnerait-il la main droite à son libérateur? Le cérémonial lui permettait cette condescendance avec les rois héréditaires, mais les empereurs d'Allemagne n'avaient jamais honoré ainsi un monarque électif. La prévision de ces ridicules simagrées avait en partie contribué au prompt éloignement du souverain polonais. Il fut enfin décidé que les princes se rencontreraient à cheval, ce qui les dispenserait de se serrer la main. Ils avancèrent effectivement l'un vers l'autre au petit galop; tous deux portèrent en même temps la main à leur coiffure. Une lettre de Sobieski

contient une description de l'entrevue, et son témoignage, dans un cas pareil, doit faire autorité.

« L'électeur de Bavière accompagnait seul Léopold, l'électeur de Saxe l'ayant déjà quitté. Cinquante personnes à cheval, ministres et fonctionnaires de la cour, formaient sa suite. Des trompettes le précédaient ; une compagnie de gardes et dix serviteurs à pied marchaient derrière lui. Je ne vous ferai point le portrait de l'empereur, il est bien connu. Il montait un cheval bai d'origine espagnole, portait un justaucorps brodé, un chapeau à la française, orné d'une agrafe ainsi que de plumes rouges et blanches, un baudrier où étincelaient des rubis et des diamants, une épée non moins riche. Je lui adressai mes compliments en latin et d'une manière concise. Il me répondit dans le même idiome des phrases toutes préparées. Nous trouvant ainsi face à face, je lui présentai mon fils, qui s'avança et le salua. L'empereur ne porta même pas la main à son chapeau. Je demeurai comme terrifié. Léopold s'est montré aussi roide envers les sénateurs et hetmans, bien mieux, envers son parent, le prince palatin de Betz. Pour éviter le scandale et les propos de la foule, j'adressai encore au souverain quelques paroles, puis je tournai mon cheval: nous nous saluâmes, et je repris le chemin du camp. Le vaïvode de Gallicie montra mon armée à l'empereur, suivant son désir; mais nos soldats furent irrités de sa contenance : ils se plaignent amèrement de ce qu'il n'a pas daigné leur témoigner la moindre gratitude pour leurs fatigues et leurs privations, même par un simple coup de chapeau. Depuis son départ, tout a

soudain changé: il semble qu'on ne nous connaisse plus. On ne nous donne ni fourrage ni provisions. Le pape a envoyé, à cet effet, de l'argent que l'abbé Buonvisi a reçu; mais le prêtre se trouve retenu dans la ville de Linz. »

Levons tous les voiles de cette monstrueuse ingratitude. Sobieski ajoute: « On nous traite comme des pestiférés; tout le monde nous évite, au lieu qu'avant la bataille, mes tentes, qui, grâce à Dieu, sont cependant assez vastes, contenaient avec peine la foule des visiteurs. Ce n'est pas une des choses les moins curieuses qui nous soient arrivées ici, que nous ne sachions point où nous en sommes, ni ce que nous allons faire. Il aurait été dans l'ordre, je crois, de me demander comment je me propose de continuer la guerre. Mais on ne s'adresse pas à moi. Tout le monde est découragé: nous voudrions n'avoir pas secouru l'empereur et que cette race hautaine fût confondue à jamais. » Non moins blessé que le roi de Pologne, l'électeur de Saxe était parti avec ses troupes.

Starhemberg, défenseur de Vienne, fut seul traité comme ses services le méritaient. L'empereur le nomma feld-maréchal, ministre d'État et membre du conseil aulique; le vaillant capitaine reçut en don un hôtel, une bague précieuse et 100,000 thalers; il fut d'ailleurs autorisé à mettre dans ses armes la flèche de Saint-Étienne, un mur et un L doré, initiale du mot Léopold. Le roi d'Espagne lui envoya le collier de la Toison d'or, le pape une lettre de félicitations. Kolonics obtint, en récompense de

son zèle et de son courage, la pourpre romaine.

L'ingratitude révoltante de Léopold fut sans doute l'œuvre du parti clérical. L'ordre espagnol voulait rester maître du monarque et ne permit à aucune influence de dominer la sienne. Les libérateurs de l'Autriche en fussent devenus les personnages les plus importants, si le prince leur avait témoigné la reconnaissance qu'ils avaient le droit d'espérer. Starhemberg seul n'était pas redoutable; on l'élevait soudain d'une position médiocre à une position éminente; les jésuites, par l'étendue même des grâces qui lui étaient accordées, s'en faisaient une créature.

On accusait le héros polonais d'ambitionner pour son fils Jacques le trône de Hongrie, et cette imputation calomnieuse l'affligeait vivement. Mais qui l'avait imaginée? Dans quel dessein faisait-on courir un pareil bruit? On s'en servait comme d'une arme de guerre pour atteindre un but secret. Le duc de Lorraine, contre lequel on ne manifestait aucun soupçon, n'était pas mieux traité. « Le pauvre diable, écrivait le roi de Pologne, n'a ni dépouilles de l'ennemí, ni gratification de l'empereur. »

## CHAPITRE XIV.

RETRAITE DES TURCS; LEUR EXPULSION DE HONGRIE.

Les Hongrois n'avaient pris qu'une part très-indirecte au siége de Vienne. Profitant de l'occupation que les Turcs donnaient aux Allemands, Tékéli essaya d'étendre ses conquêtes dans son pays natal. Avec vingt mille Magyars et huit mille Mahométans, il voulut enlever le château de Presbourg, énergiquement défendu par les Impériaux; quoique la ville fût au pouvoir de l'ennemi, Charles de Lorraine secourut à propos la forteresse, déjoua l'entreprise des Turcs et des patriotes. Ceux-ci se jetèrent alors sur la Moravie, la pillèrent et la saccagèrent de telle façon qu'elle ne put se remettre de longtemps. Mais la déroute du grand-vizir força Tékéli à battre en retraite, à chercher un asile sur le sol musulman.

Les vaincus s'étaient sauvés tout d'une traite jusque sous les murs de Raab : laissant derrière lui ses bagages et ses richesses, Mustapha n'avait emporté que le costume dont il était vêtu. Il s'arrêta enfin près de Gran, où il rassembla les débris de son armée, puis adressa un rapport au chef des croyants. Il y attribuait sa défaite à la lâcheté, à l'ineptie du pacha

de Bude, beau-frère du Grand-Seigneur, et à la trahison de Tékéli. Pour se dispenser de prouver cette accusation, il fit étrangler Ibrahim et cinquante autres chefs militaires. Le même supplice aurait terminé les jours de son allié, si le Hongrois n'avait eu la précaution de se tenir sur ses gardes. Tékéli réfuta, dans une lettre à Mahomed IV, les imputations calomnieuses du vizir, expliqua toutes les fautes qu'il avait commises, et lui laissa toute la responsabilité de la catastrophe. Sa justification, appuyée par l'aga des janissaires et par d'autres capitaines, obtint une entière créance : la veuve d'Ibrahim demanda le châtiment du meurtrier. Le divan prononça contre lui une sentence capitale, et, le 25 décembre, il fut étranglé à Belgrade, où il réunissait des troupes pour une nouvelle expédition. La mosquée qu'il avait fait bâtir avant son départ, dans le but de se concilier la faveur du ciel, abrita ses restes.

Cinq ans après, lorsque les Autrichiens emportèrent Belgrade, les jésuites convertirent en église le temple musulman. Une nuit, sept soldats chrétiens y pénétrèrent, ouvrirent le tombeau du général, afin de dérober ses vêtements et ses bijoux. Deux révérends pères les ayant surpris, les lansquenets ne déguisèrent pas leur intention. Les jésuites ne firent pas d'esclandre, laissèrent les maraudeurs enlever leur butin, mais gardèrent pour eux le crâne du supplicié. Kara-Mustapha, pendant le siège de Vienne, avait juré qu'il trancherait la tête de Kolonics et l'enverrait au Grand-Seigneur. Ce fut la sienne qui servit de présent. Les jésuites l'offrirent à l'évêque de Neus-

tadt, qui la donna lui-même aux Viennois. La régence la fit déposer dans l'arsenal, où les curieux l'examinent encore.

La fuite même des Turcs avait été désastreuse pour les populations chrétiennes. Pendant leur séjour sur le sol autrichien, ils avaient détruit quatre mille quatre-vingt-douze villages autour de Vienne et huit cent soixante et onze dans les environs de Presbourg; quatre mille voitures apportant des vivres, expédiées de Bude et arrivées au camp le 29 juillet, n'avaient repassé la frontière musulmane que chargées de femmes, de jeunes filles et de jeunes garçons réduits en esclavage. Tous ceux que les hordes mahométanes purent saisir durant leur fuite éprouvèrent le même sort. D'après un manuscrit contemporain, cinquante-sept mille deux cent vingt personnes de tout âge furent emmenées par les Turcs : six mille vieillards, onze mille deux cent quinze femmes mariées, quatorze mille neuf cent vingt-deux jeunes filles, parmi lesquelles deux cept quatre appartenant à la haute noblesse, et vingt-six mille quatre-vingt-treize enfants des deux sexes, âgés de quatre à cinq ans, formaient cette troupe lamentable, cette armée de l'exil et de la servitude (1). Les romanciers cherchent des sujets dramatiques : où en trouver de plus frappants, de plus variés que dans l'histoire? Quel motif, par exemple, que la destinée de ces jeunes filles nobles, charmantes, délicates, élevées avec soin, entourées de luxe et de prévenances, puis soudainement arrachées à leurs

<sup>(1)</sup> Auguste Schimmer: Les Siéges de Vienne par les Turcs.

familles, conduites dans un pays lointain, vendues dans un bazar, livrées aux caprices d'acheteurs ignorants, stupides et impérieux! Que de scènes pathétiques, originales, depuis le moment de l'invasion! que de misères, que d'insultes, que de catastrophes douloureuses et inattendues ont troublé le cœur, bouleversé l'existence de ces pauvres femmes!

Léopold ne fit pas un long séjour dans sa capitale délivrée. Le 16 au matin, il prit la route de Linz, où il passa dix mois, pendant qu'on effaçait les traces de l'invasion, nettoyait les rues, enlevait les décombres, rebâtissait les maisons et hôtels, mettait à neuf le château. Il n'acceptait de la royauté que les joies, le faste, le commandement et les adulations. L'idée ne lui venait point que son titre lui imposât des devoirs. Loin de se considérer comme le serviteur de la nation, commê le plus haut fonctionnaire public, vingt millions d'hommes lui paraissaient nés pour satisfaire son orgueil, flatter ses passions, pourvoir à son bien-être et à ses plaisirs. Cela seul motivait leur existence.

Les manœuvres des jésuites, leur système de conversion et d'oppression, avaient attiré sur l'Autriche l'effroyable tempête qui avait failli renverser la maison de Habsbourg. Une chance prodigieuse venait encore de la sauver. Mais cette chance, ce bonheur inouï, on ne devait pas y compter, le miracle pouvait ne pas avoir lieu; et alors la famille impériale eût été punie, la responsabilité de sa ruine eût pesé tout entière sur l'ordre cruel qui la conseillait. Cette remarque importe à la moralité de l'histoire. Bien des crimes réussissent, sans le moindre doûte; mais ces

crimes sont toujours des actions téméraires, des coups désespérés, que le sort ne favorise pas constamment. S'ils échouent, la honte et le malheur châtient les coupables; ni l'estime ni la pitié n'adoucissent leur chute ignominieuse.

Six jours après la délivrance de Vienne, Jean Sobieski, Charles de Lorraine et le comte de Starhemberg se mirent en marche, pour continuer les opérations militaires. On s'étonnera sans doute que le roi de Pologne continuât de servir l'empereur. L'ingratitude et la sécheresse de Léopold eussent dégoûté les cœurs les plus généreux, les âmes les moins sensibles, eussent complétement justifié son départ. La reme de Pologne insistait pour qu'il abandonnât le stupide monarque. De hautes considérations, qu'il a exposées lui-même dans une lettre à sa femme, l'empêchèrent de remettre au fourreau son épée. « Notre intérêt, dit-il, nous ordonne premièrement de combattre un ennemi qui nous attaquerait en Pologne s'il n'était pas occupé ici. Secondement, nul n'a fait un serment aussi solennel que le mien, lorsque j'ai juré au cardinal-légat de ne point abandonner mon allié. Troisièmement, si je m'éloignais, l'empereur s'arrangerait avec les Turcs à mes dépens. Quatrièmement, les armées chrétiennes m'ont élu pour leur généralissime, et même si l'armée polonaise m'avait quitté, je serais resté seul; j'aurais fini la campagne avec les troupes impériales, Lavaroises, allemandes. Ils sont bien mal intentionnés ceux qui veulent nous faire rentrer dans notre pays; c'est vouloir le dévaster et le mettre hors d'état de payer

les impôts. » Les bandes mal disciplinées de l'époque avaient effectivement pour habitude de piller amis et ennemis, d'épargner aussi peu leurs provinces natales que la terre étrangère.

L'armée chrétienne se dirigea vers Gran, la place de guerre la plus forte de toute la Hongrie. Elle commande le Danube, et, par un pont jeté sur le fleuve, communique avec un faubourg fortifié, seconde citadelle qui en rend l'approche difficile; on la nomme Parkany. Le roi de Pologne marchait à l'a-' vant-garde. Il rencontra plus tôt qu'il ne pensait les hordes musulmanes, combattit seul des forces bien supérieures en nombre, fut obligé de fuir après avoir perdu deux mille hommes, et n'échappa au cimeterre des Ottomans que par un merveilleux hasard. Mais il ne lui fallut pas longtemps pour prendre sa revanche. Le surlendemain, les confédérés s'avançaient en lignes profondes vers Parkany. Une armée considérable les attendait dans la plaine. La mêlée fut terrible; partout les Infidèles eurent le désavantage. Peu à peu les chrétiens les enveloppèrent, les adossèrent au fleuve, et commencèrent une boucherie effroyable. Parkany, emporté de vive force, ne pouvait abriter les vaincus. Ils se précipitèrent sur le pont de bois, qu'une charge énorme eut bientôt rompu. Les cadavres entassés formaient au bord du Danube une sorte de parapet haut d'une toise : ceux que les piles du pont arrêtaient composèrent à leur tour une jetée sanglante, par laquelle trois ou quatre mille hommes se sauvèrent. Vingt mille Turcs avaient péri le jour où les Allemands et les Polonais dégagèrent Vienne: un

plus grand nombre furent massacrés le 9 octobre.

Comme l'action finissait, Tékéli parut sur les montagnes avec quarante mille Hongrois. Il ne put que vérifier par ses propres yeux le triomphe de ses ennemis.

Après quatre jours de siége, Gran se rendait le 28 octobre, et le roi de Pologne faisait aussitôt célébrer la messe dans la cathédrale de Saint-Étienne, où l'on invoquait Allah depuis cent quarante ans. Il s'étonnait lui-même qu'une place si forte eût si vite capitulé. Ce prompt succès en amena d'autres. Une foule de Magyars renonçèrent à la lutte : les comtés de Trentschin, de Tyrnau, de Neitra, firent leur soumission. De nombreux châteaux arborèrent successivement les couleurs autrichiennes. La ville forte de Levens reçut le général Dunewald. Neuhausel, séparé des Turcs, était une proie infaillible réservée pour le . printemps. La mauvaise saison ne permettait pas de prolonger la campagne. Durant le siége même, les pluies avaient détrempé les chemins; la neige tombait à présent d'un ciel gris et morne, tourbillonnait dans les rafales d'un vent glacé. Il fallait prendre ses quartiers d'hiver. Les Impériaux s'établirent au bord du Danube: les Polonais campèrent sur les rives de la Theiss, eurent pour résidence les comtés d'Éperies et de Tokay. Sobieski essaya vainement de réconcilier les Hongrois et leur chef Tékéli avec l'empereur. L'exigence d'une part, la méfiance de l'autre, rendaient presque impossible la conclusion d'une paix durable.

<sup>...</sup>Pendant la négociation, l'armée de Lithuanie arriva

comme un flot de barbares. Elle ne s'était pas mise en marche assez promptement pour être utile, et aux services qu'elle ne rendait pas substituait le pillage et la destruction. La Hongrie fut mise à sac avec autant de cruauté que si des Infidèles en avaient peuplé les provinces. Irrité de ces violences, de ces déprédations, Tékéli se jeta sur les Polonais, ne leur laissa ni trêve ni repos. De chaque village, de chaque buisson, les paysans ou les soldats faisaient feu. Sobieski se désolait. Pressé par sa femme de revenir, menacé d'un complet abandon par ses troupes, en butte aux vengeances des Hongrois qu'il aimait, révolté de l'ingratitude de l'empereur, il finit par reprendre le chemin de son pays, où il arriva dans les derniers jours du mois de décembre.

Charles de Lorraine d'abord et ensuite le prince Eugène de Savoie continuèrent sa glorieuse entre-prise, pendant qu'il les secondait de loin, en attaquant les troupes musulmanes par la Bessarabie et la Moldavie. Les deux généraux prirent Bude, écrasèrent l'armée ottomane à Mohacz en 1687, arrachèrent toute la Hongrie au sultan. L'Europe fut pour jamais délivrée de la crainte des Turcs, mais elle devint la proie des jésuites.

La malheureuse Hongrie n'avait plus d'alliés. Le roi de Pologne se croyait obligé envers la maison d'Autriche par le serment qu'elle lui avait fait prêter; les Islamites, sans cesse battus, ne pouvaient la secourir; Louis XIV eut la sottise et la bassesse de la sacrifier. En juillet 1684, il conclut avec les deux branches de la maison d'Autriche, l'allemande

et l'espagnole, la trêve de Ratisbonne, qui devait durer vingt ans. Le père Lachaise, son confesseur, et le bigot Le Tellier, offusquaient son intelligence, le métamorphosaient peu à peu en docile instrument. Une année après cette déplorable victoire, ils en obtinrent une seconde, la révocation de l'édit de Nantes. Le système autrichien fut appliqué en France. La démolition des temples, l'éxil des ministres, les dragonnades, les garnisaires, la défense d'émigrer sous peine de confiscation, les enfants arrachés à leurs familles, la lente mort du bagne pour les récalcitrants, le fouet et la marque pour les femmes; la ruine, la menace et la mort employées comme moyens de persuasion; le gibet, la hache et la roue, comme moyens d'exécution, prouvèrent que les jésuites trouvaient leur méthode excellente et voulaient en faire profiter tous les peuples, s'ils n'étaient point arrêtés par des obstacles invincibles. Douze cent mille Français quittèrent leur patrie, allèrent indigner l'Europe du spectacle de leur malheur, l'enrichir de leurs talents et de leur industrie. En même temps, l'ordre perfide excitait Jacques II, qui venait de monter sur le trône, à essayer dans les Iles-Britanniques l'œuvre infernale que l'on commençait en France, qui avait déjà réussi en Autriche. Le prince n'agissait que par les conseils de ces prêtres intrigants. L'ambassadeur d'Espagne lui fit un jour des représentations à cet égard: « Mais, lui répondit Jacques, n'est-ce point l'usage en Espagne que le roi prenne toujours avis de son confesseur? - Sans doute, lui répartit le Castillan, et c'est pour ce motif que tout va si mal chez nous. » Mais la résolution était prise : les bûchers s'allumèrent, le fanatisme aiguisa sa hache, les meurtres juridiques déshonorèrent les tribunaux et enrichirent les magistrats.

Ce fut en Hongrie néanmoins que la cruauté des jésuites se donna surtout libre carrière. Aussitôt que les victoires des généraux français et du roi de Pologne eurent livré ce malheureux pays, comme un champ de carnage, aux funèbres opérateurs, on n'y entendit plus que le grincement des verrous, le bruit du glaive qui décapitait les hérétiques et les seigneurs, les cris des jeunes filles que l'on violentait, les plaintes et les malédictions des familles épouvantées.

Les talents, la bravoure, le renom de Tékéli, l'attachement que lui témoignaient les Hongrois, pouvaient encore, d'un moment à l'autre, le rendre formidable. On se débarrassa de lui par un tour des plus adroits, qui révèle une expérience consommée. L'importante forteresse de Neuhausel était tombée entre les mains des Allemands, Éperies venait de se rendre, les troupes impériales marchaient sur Cassovie. Les Turcs avaient reçu des coups si terribles que leur alliance devenait peu profitable. Ils n'avaient d'ailleurs jamais voulu employer Tékéli que pour agrandir leur territoire ou fortifier leur domination. Le vaïvode de Transylvanie menait une conduite équivoque, tergiversait entre les Hongrois et le cabinet de Vienne. Le chef magyar se laissa tomber dans un profond découragement. Tout espoir de vaincre l'ayant abandonné, il prit le parti de se réconcilier avec l'empereur, si on lui offrait des conditions honorables. Précédemment déjà il avait obtenu un sauf-conduit pour ses négociateurs. La nouvelle démarche exigeait le plus grand mystère. Étienne Szirmay, le confident et l'ami du jeune héros, qui l'avait député d'autres fois vers Léopold, entreprit de conduire secrètement cette affaire, en échappant à la surveillance des espions turcs et aux soupçons des capitaines hongrois.

Pour éloigner toute idée de la mission qu'il allait remplir, il s'entendit avec le général autrichien Caprara. Un soir donc, près de Samos, il tomba volontairement dans une embuscade et fut mené à Vienne comme prisonnier de guerre. Il y présenta la lettre de Tékéli, où le chef magyar promettait de servir désormais l'empereur comme un autre Scanderbeg, de prouver par ses actions que du sang chrétien coulait dans ses veines. Il était prêt, disait-il, à rompre solennellement avec les Turcs, à se séparer des proscrits, à livrer les places de guerre qui étaient entre ses mains. On ne devait craindre désormais de sa part ni dissimulation ni versatilité; car une si éclatante démarche ouvrirait un abîme entre lui et la Sublime-Porte. Son plénipotentiaire ne doutait pas que cette proposition ne fût acceptée sur-le-champ, que l'affaire ne prît la plus heureuse tournure; mais l'astuce cléricale l'avait attiré dans un piége et devait tromper cruellement son espoir.

La lettre de Tékéli, avec les instructions et la procuration de Szirmay, furent envoyés à Mahomet IV. Par cette perfidie, on voulait du même coup rompre l'alliance des insurgés et des Turcs, disperser les bataillons magyars en les privant de leur chef. La soumission de la Hongrie supérieure deviendrait alors une affaire certaine. Pendant que cette redoutable manœuvre produisait son action délétère, on gardait prisonnier à Vienne le généreux Szirmay. Lorsqu'on sut que le poison avait opéré, on enleva pendant la nuit le mandataire du comte; il fut mené d'abord à Prague, puis à Brunn, en Morayie, et finalement à Glatz. Sans lui faire subir d'interrogatoire, on le jeta dans une obscure prison : toutes ses demandes, toutes ses prières n'obtenaient qu'une réponse : « Votre chef n'existe plus; attendez sous les verrous le bon plaisir de l'empereur. »

Cependant le pacha de Grosswardein recevait l'ordre d'arrêter le jeune comte, n'importe par quels moyens, et de l'envoyer à Andrinople chargé de fers. N'ayant aucun soupçon, le hardi général courut au-devant du malheur. Le 13 octobre 1685, Énée Caprara ayant cerné Kaschau, Tékéli emmena derrière la Theiss les débris de ses troupes et alla camper à un mille de Grosswardein. Il se rendit ensuite, avec trois officiers supérieurs, chez le pacha, qui guettait l'occasion de mettre la main sur lui : le comte voulait lui prouver la nécessité de secourir sans délai la ville investie. On le reçut de la manière la plus honorable, aussi bien que ses compagnons; ils furent invités à un banquet royalement servi; mais comme on se levait de table après le café, l'aga des janissaires prononça quelques mots, et les convives, saisis, enchaînés par des soldats, furent conduits à Andrinople sous bonne garde. Quelles tristes réflexions durent accabler le malheureux jeune homme, pendant qu'on l'entraînait loin de sa patrie et de son armée!

Personne ne connaissait les raisons qui avaient déterminé les Turcs; on ignorait également le sort de Szirmay. La captivité du jeune chef sembla donc le résultat d'une perfidie atroce, et causa parmi les siens la plus vive indignation. La Porte ayant offert de le livrer à la cour autrichienne, si on acceptait enfin des propositions de paix plusieurs fois repoussées, la colère des Magyars atteignit son paroxysme. Toute relation avec ceux qu'ils regardaient comme des traîtres leur devint odieuse. Une fermentation extraordinaire agitait les troupes cantonnées près de Grosswardein. Jean Szuts et François Deak abandonnèrent avec leurs régiments l'armée de l'indépendance, marchèrent en droite ligne vers Kallo, et y firent leur soumission à l'empereur. Les autres insurgés, formant un corps de sept mille hommes, furent volontairement conduits, par leur chef Petnehazy, dans le camp d'Énée Caprara, où ils abjurèrent tout sentiment d'hostilité envers la cour. Si grande était leur exaltation, que leur commandant voulut ouvrir aux Autrichiens les portes de Cassovie assiégée. Il entra dans la ville avec l'autorisation du général, instruisit les bourgeois et la garnison du perfide traitement que venait de subir Tékéli, leur démontra l'inutilité de la résistance, puisqu'ils ne pouvaient plus espérer le moindre secours, et obtint d'eux qu'ils se rendraient. Le 25 octobre, ils reçurent les troupes impériales, les soldats passèrent sous les drapeaux ennemis.

Le ressentiment et l'indignation égarèrent partout les défenseurs de la cause nationale. Les citadelles de Regecz, Tokai, Patak, Unghvar, se livrèrent ellesmêmes avec un morne empressement. La cour n'avait garde d'éclairer les populations. Elle exploitait habilement l'erreur qu'elle avait fait naître. L'aveugle colère des Hongrois devait leur causer plus de préjudice que toutes les persécutions et toutes les défaites,\* les jeter pour longtemps sous les pieds de la tyrannie. La femme du prisonnier, la fille du ban des Croates mort sur l'échafaud, Hélène Tékéli, demeura seule inflexible dans le château de Munkacz. Sa haine, son amour, son héroïque fermeté n'étaient pas des ennemis que l'on pût vaincre, et l'inexpugnable forteresse bravait les armées impériales (1). Cependant les Turcs, attaqués partout dans la Hongrie ottomane, éprouvaient partout de sanglants échecs; saisis de terreur, ils ne savaient même plus se défendre et ne prenaient que de fausses mesures.

La captivité d'Émeric ne dura guère que trois mois. Un nouveau vizir comprit la faute que l'on avait faite en irritant les Magyars, en secondant les artifices du cabinet de Vienne. Il relâcha le comte et ordonna de

<sup>(1)</sup> Hélène avait épousé en premières noces le prince Rakoczy, dont nous avons rapporté plus haut la fin mystérieuse. Sa mère, la femme du ban des Croates Pierre Zriny, étant devenue folle dans sa prison, n'avait pas tardé à mourir. Son frère Antoine, incarcéré au château de Kuffstein, dans le Tyrol, y languit vingt ans, à ce que la tradition rapporte, car on ne put jamais avoir de ses nouvelles. C'était un homme doux, spirituel et honnête: il avait d'ailleurs, comme son père, une si haute taille, qu'il lui fallait se pencher pour parler avec quelqu'un. (Mémoires du comte Niklos, t. II, p. 145.)

le traiter avec les mêmes honneurs qu'autrefois, comme prince souverain de Hongrie. Mais cette réparation venait trop tard. Tékéli n'avait plus de soldats, plus de capitaines, plus d'armes ni de numéraire: les Autrichiens occupaient les forteresses, les provinces où il commandait jadis. En vain adressa-t-il · à ses compatriotes les manifestes les plus éloquents, des proclamations les plus vives : pas un homme de quelque importance ne répondit à son appel. Les troupes, les fonds que lui avaient promis les Mahométans, ne purent lui être confiés, car le Grand-Seigneur était déjà réduit à faire monnayer sa vaisselle d'or et d'argent pour subvenir aux frais de la prochaine campagne. Les nobles qui témoignèrent imprudemment leur joie de sa délivrance, périrent-sur l'échafaud dans la ville de Debreczin. Le comte ne se releva jamais du coup terrible que lui avait porté l'astuce autrichienne. Il fit encore une guerre de partisans, de tirailleurs, avec des bandes peu considérables, mais perdit toute importance militaire et politique.

## CHAPITRE XV.

VENGEANCES DE LA COUR IMPÉRIALE ET DES JÉSUITES; LE CARNAGE D'ÉPERIES.

L'heure de la vengeance était arrivée pour l'ordre de Saint-Ignace. Il en confia l'exécution à un de ces drôles sans pitié, qui déshonorent la race humaine, le Napolitain Antoine Caraffa. C'était un ancien chevalier de Malte, que son cousin et homonyme, le cardinal Caraffa, nonce apostolique en Autriche, avait placé comme chambellan près de Léopold, dans l'année 1665. Il avait donc les plus intimes relations avec l'Église. Forcé de prendre part à la guerre, il y montra peu de mérite, car en 1685, malgré toutes les occasions de se distinguer qu'offraient ces temps orageux, il était encore simple colonel. Mais aussitôt que les jésuites l'eurent enrôlé parmi leurs agents, il fit un chemin rapide. En 1686, on le nomma commandant de la Hongrie supérieure, général, commissaire des guerres, conseiller aulique, conseiller militaire de la cour. Les faveurs et les distinctions pleuvaient sur cet homme médiocre, sinon incapable. Il récompensa ses protecteurs par la haine qu'il témoignait contre les Magyars. Il s'appelait emphatiquement le Fléau de Dieu; l'Attila des Hongrois. Sa bassesse donnait à la

cour impériale les conseils les plus atroces. Comme on allait réunir dans la ville de Presbourg une diète des magnats, pour leur extorquer par la force et la ruse les derniers priviléges de la nation, il proposa un système de terreur, où les confiscations, la torture et les supplices dompteraient tout d'abord les courages, préviendraient les résistances. Non moins avide que féroce, il voulait s'enrichir aux dépens des opprimés. « Si je croyais avoir dans tout mon corps, disait-il, une seule goutte de sang favorable aux Hongrois, je me ferais ouvrir les quatre veines. Que l'on m'emploie donc à les soumettre; je me moque de leurs immunités, de leurs lois, de leurs formes judiciaires et de leur constitution. » Un pareil homme était bien choisi pour exécuter cette parole de l'empereur: Faciam Hungariam captivam, posteu mendicam, deindè catholicam (Je rendrai la Hongrie esclave, puis mendiante, puis catholique). On lui donna comme auxiliaires dans cette œuvre infâme, deux jésuites, l'adroit Peritzhof, célèbre par sa haine contre les protestants, et son frère en Dieu Kellio, moins hypocrite, mais plus féroce.

Un tribunal, composé de valets impériaux, d'officiers ignorants, d'un auditeur militaire que distinguait une violence perpétuelle, et d'apostats huguenots, fut constitué à Éperies, ville forte des montagnes, dévouée au libre examen, qui avait été longtemps la place d'armes principale de Tékéli, s'était vaillamment défendue contre les bandes impériales et n'avait enfin ouvert ses portes qu'après avoir obtenu un décret d'amnistie et la liberté de conscience. Le motif allé-

gué pour réunir cette troupe sanguinaire, ce fut l'éternel prétexte de la maison d'Autriche: un complet inventé par elle-même. On accusa les protestants, la haute noblesse, d'entretenir des intelligences avec Tékéli, avec sa femme, l'intrépide Hélène, qui, non loin d'Éperies, canonnait les régiments orthodoxes. Le temps n'était plus où elle suivait à cheval son mari dans toutes ses expéditions et jusqu'au milieu des batailles!

Pour soutenir sa mensongère accusation, le favori des jésuites employa des instruments aussi vils que lui-même. Deux prostituées du camp autrichien pretendirent avoir servi d'émissaires aux conspirateurs, avoir fait correspondre la châtelaine de Munkacz, les nobles et les protestants hongrois, à l'aide de messages qu'elles portaient. Quoiqu'elles ne montrassent aucune lettre, ne donnassent aucune preuve, on regarda leur témoignage comme suffisant. Une de ces créatures se distingua surtout par son effronterie, par son acharnement contre les Hongrois; digne auxiliaire du général d'antichambre, elle le soutenait de ses impostures et secondait sans relâche ses ignobles desseins. L'histoire lui a dressé un poteau infamant où on lit son nom : Élisa-Ujhely.

Aussitôt que la machine meurtrière fut organisée, on s'occupa de remplir les prisons. Des uhlans parcoururent les provinces pour arrêter les personnes que leur désignait Antoine Caraffa; on les enlevait dans les rues, dans les maisons, à l'église, à la chasse, partout où on les trouvait. On ne surprit pas un seul indigène qui fût armé ou en état de défense,

preuve surérogatoire de leurs pacifiques intentions. Ils furent entassés dans les cachots d'Éperies, de Debreczin et d'autres villes. Sur la grande place de la première, le général fit dresser un échafaud, devant les croisées même de l'hôtel qu'il habitait. Par une sorte de funèbre luxe, il avait habillé de vert trente bourreaux, qui allaient ponctuellement et régulièrement exécuter ses victimes.

Les prévenus paraissaient devant le tribunal plutôt pour la forme que pour subir un examen sérieux. Élisa Ujhely servait d'accusatrice et de témoin. Ladislas Szentivanyi, un de ces laquais officieux qui épousent les haines, travaillent aux forfaits des hommes puissants, et un misérable de même nature, Étienne Geczy, remplissaient des fonctions analogues; quoique au nombre des juges, ils dénonçaient les accusés, dont ils réglaient ensuite le sort. Aucune loi magyare n'était observée. A peine laissait-on aux proscrits le loisir de se défendre. Les Hongrois qui demandaient à se justifier recevaient du jésuite en uniforme cette réponse abominable: «On vous fera votre procès après l'exécution (1). »

Le 20 février 1687, la pieuse boucherie commença. Tout indigène qui refusait d'avouer un crime chimérique, était aussitôt mis à la question. Les tortures les plus raffinées ne semblaient pas trop cruelles pour vaincre leur résistance et lasser leur courage. Les témoins oculaires nous ont transmis d'affreux détails que nous ne pouvons laisser dans l'ombre. L'horreur

<sup>(1)</sup> Vehse, t. V, p. 272.

et le dégoût inspirent mieux que toutes les réflexions la haine de l'intolérance et de la tyrannie. On connaît le beau passage de Tacite: « Prima est historiæ tex ne quid falsi dicere audeat: deinde ne quid veri non audeat. — Que l'historien n'ose rien dire de faux, c'est son premier devoir; le second, c'est d'oser dire toute la vérité. » Ayons donc le courage d'assister sans faiblir aux tourments des patriotes et des réformés hongrois.

Les plus nobles personnages, les hommes les plus recommandables, de vaillants capitaines qui avaient fait la guerre de l'indépendance, étaient amenés sur l'estrade, ensemble ou séparément, avec les victimes d'une classe inférieure. On en tirait, allongeait quelques-uns, sur des échelles faites exprès pour disloquer les membres; à d'autres on serrait la tête avec des cordes ou des cercles de métal, jusqu'à ce que leurs yeux sortissent de leurs orbites (1). On les suspendait par les mains à des potences, et on leur attachait aux pieds des poids énormes. Les bourreaux, cependant, leur brûlaient les aisselles avec des cierges, secouaient sur les infortunés des torches de poix et de résine, qui les arrosaient d'une pluie de feu. On les torturait avec des tenailles ardentes, on leur introduisait sous les ongles des pieds et des mains des lames de fer rougies, des clous chauffés à blanc. Plusieurs, à moitié rôtis, à moitié lacérés, expiraient pendant la question. Le délégué de Léopold avait promis six cents florins à quiconque inventerait un

<sup>(1)</sup> Histoire des Révolutions de Hongrie, t. I, p. 349.

nouveau supplice. Une de ces tortures, la plus atroce parmi toutes celles que rapportent les historiens, fait dresser les cheveux sur la tête. Après avoir dépouillé les victimes, on leur introduisait dans l'urêtre et dans le fondement de gros fils de fer rougis au feu!

Si l'excès de la douleur faisait fléchir leur courage, s'il leur échappait la moindre parole dont on pût se servir contre eux, on procédait immédiatement à leur exécution définitive, malgré l'ancienne loi qui exigeait (loi d'un code barbare pourtant!) que les prévenus confirmassent leurs aveux hors des mains du bourreau. On leur tranchait d'abord le poignet droit, puis on les décapitait ou on les étendait sur la roue, on les empalait, on les écartelait, suivant le caprice des uges et de leurs sanglants auxiliaires (1).

Les jésuites, les hommes de Dieu, approuvaient ces horreurs, contemplaient d'un œil tranquille ce hideux carnage.

Antoine Caraffa, lui, poussait encore plus loin la férocité. Pendant que les victimes gémissaient, imploraient sa clémence, ou hurlaient, agonisaient devant ses fenêtres dans d'intolérables douleurs, il s'égayait avec des filles perdues, sablait des vins fins, jouait aux dés, se livrait à la joie et au plaisir. Il faut avouer que la scélératesse humaine est la plus parfaite création de la nature!

Quelques malheureux obtenaient leur grâce, mais

<sup>(1)</sup> Vohee, Geschichte des estreichischen Hofs, t. V, p. 270 et 271. — Hormayr, Anemonen, t. I, p. 138 et 139. — Fessler, Geschichte der Hungern, t. IX, p. 391 et suivantes. — Historia Ecclesiæ evangelicæ in Hungaria. page 43.

à prix d'argent, et l'achetaient par des sacrifices énormes.

Plusieurs Magyars, doués d'une force et d'une volonté surhumaines, soutinrent jusqu'au bout la fureur des cannibales, sans témoigner contre euxmèmes, sans seconder les projets de leurs persécuteurs par le moindre signe de faiblesse. Entre ces héros se distinguèrent François Berthaly et Martin Kende. On les mit à la question pour leur faire accuser deux personnages importants, Etiennè Csaky et Ladislas Karolyi, hommes irréprochables, contre lesquels on n'osait point sévir en l'absence de toute preuve. Quoique les victimes pussent s'affranchir d'horribles tortures en sacrifiant d'autres personnes, ils ne voulurent point calomnier l'innocence, et des supplices qui font frémir ne tirèrent pas de leur bouche un mensonge!

Pour que les bourreaux ne perdissent pas leurs peines, les martyrs invincibles n'étaient point relâchés gratuitement; on leur imposait une forte amende, ou on confisquait tous leurs biens. Les amis d'un gentilhomme, Michel Roth, payèrent pour lui dix mille thalers. Il se rendit à la diète de Presbourg, montra aux députés les cicatrices de ses affreux tourments.

Quelques individus devenaient fous pendant la torture, ou après qu'on les avait reconduits en prison. David Faja, homme intègre et juge de paix à Cassovie, endura intrépidement l'effroyable épreuve; mais, rentré dans son cachot, il perdit la raison et ne tarda point à mourir. On pendit son cadavre, on le coupa

en quatre morceaux, que l'on exposa sur des pieux. Indigné de ce que sa victime lui échappait, le tribunal fit saisir un maître boucher de la même ville, Samuel Lanyi, et, sans l'interroger, sans l'entendre, on lui coupa la tête. Simon Feldmeyer, qui avait combattu sous les drapeaux de Tékéli, mais s'était plus récemment distingué au siége de Bude, dans les troupes impériales, ayant été arrêté par les émissaires du proconsul, ne voulut point paraître devant l'abjecte cour et trompa sa fureur en se poignardant. Son corps fut traité comme celui de David Faja.

Les supplices de quelques personnes, des nobles principalement, ont frappé davantage et laissé plus de souvenirs. Le 15 mars, quatre seigneurs eurent la main coupée, la tête tranchée; on divisa leurs cadavres, afin d'en exposer les morceaux sur la voie publique. Le 22 mars, cinq nobles eurent le même sort. Le 9 mai, six gentilshommes périrent à leur tour de la mort des criminels.

On exécutait de préférence les calvinistes; mais les seigneurs orthodoxes, qui possédaient de grands biens et l'affection du peuple, n'étaient pas mieux traités. Leurs richesses devenaient la proie du fisc et des juges. Quelques malheureux se laissèrent induire par la terreur, par les promesses du général, à s'accuser eux-mêmes; ils se croyaient certains d'obtenir leur grâce; mais, avec une ironie barbare, le proconsul ordonna de leur trancher la tête et de la déposer à leurs pieds, comme s'il la leur rendait pour tenir sa promesse qu'ils ne la perdraient point.

Les femmes, les mères, les sœurs, les parents, les

amis des prisonniers couraient à Vienne, se jetaient aux pieds de Léopold, lui demandaient avec des larmes et des sanglots, la vie de leurs proches. L'empereur les recevait d'un air paternel, accueillait leur prière, leur donnait des lettres de pardon. Le cœur plus léger, ils précipitaient leur retour; mais, en leur absence, on avait exécuté les prévenus, ou le Napolitain, d'un air sardonique, mettait dans sa poche l'acte libérateur et faisait décapiter ceux-là mêmes que l'on croyait hors de péril. La clémence impériale semblait accroître sa fureur. On eut bientôt le secret de son étrange conduite. Fatigué des pièces qu'on lui apportait, il montra une lettre autographe de Léopold, ou il était écrit : « Qu'on ne pouvait interdire aux suppliants tout recours à la pitié du souverain, mais que les recommandations, lettres de grâce et contre-ordres n'auraient aucune valeur, que le délégué du prince poursuivrait son but sans trève et sans miséricorde.» Tartuffe, en vérité, semble bien pâle à côté de cette auguste hypocrisie. La cour de Vienne eût trouvé le pauvre homme d'une maladresse primitive et d'une simplicité patriarcale.

Ainsi autorisé, le proconsul napolitain se souciait peu de l'humanité, encore moins de la justice. La hache du bourreau frappait ses ennemis personnels, aussi bien que les adversaires de la tyrannie. Le margrave Hermann de Bade, le comte Jean de Draskowitz, chancelier de Hongrie, deux colonels de distinction, lui étant odieux, il voulut les faire calomnier par des hommes de bien, et, pour obtenir ces faux témoignages, mit les derniers au cachot, les menaça

de la torture s'ils refusaient de mentir! Quelques-uns cédèrent, puis coururent à Vienne protester contre la violence qu'ils avaient subie, réfuter leurs propres déclarations. Inutile effort d'une conscience indignée! Le margrave Hermann de Bade fut envoyé à Ratisbonne dans une espèce d'exil honorable, malgré l'intervention et la colère du prince Louis de Bade, son cousin, habile général dévoué à l'Autriche.

Cependant les chefs de l'aristocratie magyare étaient réunis à Presbourg. Léopold voulait obtenir d'eux l'abandon de toutes les garanties nationales. Il sommait la diète d'abôlir le droit d'insurrection, établi en 1222 par la bulle du roi André, attendu que résister au prince, c'était violer toutes les lois divines et humaines, et que le ciel ordonnait de lui obéir, même quand il abusait tyranniquement de son pouvoir. L'empereur exigeait en outre que la couronne élective de Hongrie fût transformée en couronne héréditaire, au profit des Habsbourgs. Le carnage d'Éperies formait comme une sinistre argumentation, qui devait prévenir les répliques, terrifier les mécontents: l'horreur servait d'expédient politique. Pour frapper encore davantage les esprits, Léopold présidait l'assemblée en personne, avec son fils Joseph à ses côtés. Très-peu de seigneurs l'osèrent contredire: un seul demeura inébranlable dans son opposition, Nicolas Draskowitz, chancelier du royaume. Léopold, se tournant vers lui d'un air menaçant, lui dit d'une voix irritée: « Ainsi donc, toi seul méprises mon fils au point de lui refuser la couronne? » Ces paroles tombèrent sur le député comme un coup de tonnerre. Le chagrin de voir la liberté, les garanties, le bonheur des Magyars sacrifiés par le vote de la diète, accrut son émotion, et le lendemain on le trouva mort dans son lit. Telle est du moins l'explication des historiens favorables à la cour. Les jésuites obtinrent de l'assemblée leur naturalisation en Hongrie, pour y exercer les mêmes droits que les indigènes.

C'était le 31 octobre que cette mémorable séance avait eu lieu. Les plus grands personnages s'entremirent alors pour faire cesser les hétacombes journalières d'Eperies. Le sanglant échafaud, où étaient mortes tant de victimes, fut démoli en novembre. Léopold témoigna une feinte horreur pour les cruautés de son représentant : il accueillit même avec une apparente émotion les veuves des plus illustres martyrs. Les égorgements, les supplices n'avaient pas duré moins de neuf mois! Mais l'impitoyable exécuteur ne tomba point dans la disgrâce. Le prince lui laissa commander les forteresses de la Hongrie supérieure; bien mieux, il déshonora le collier de la Toison-d'Or en l'étalant sur cette poitrine infâme. Singulier usage des signes de distinction que de les prostituer au crime et à la bassesse!

Le 9 décembre 1687, le fils aîné de Léopold, alors âgé de huit ans, fut couronné comme roi héréditaire de Hongrie. La maison de Habsbourg était arrivée à ses fins.

Hélène Tékéli cependant résistait encore, dans son château de Mankacz, à toutes les forces du gouvernement impérial. Son intrépidité survivait au naufrage des siens, ne se laissait même point abattre par les re-

vers de son mari. Ce fut seulement en 1688, après plusieurs années d'une résistance opiniâtre, qu'elle livra son fort aux Impériaux. Mais elle avait obtenu auparavant une capitulation honorable et digne de son grand cœur (1).

Tout semblait terminé, la cause nationale semblait perdue à jamais; pendant treize ans, les Hongrois vaincus, décimés, appauvris, tenus sous le joug, demeurèrent immobiles. Mais les souvenirs du passé comptent parmi les forces actives du présent. Ils planent sur les nations comme des esprits vengeurs ou d'affectueux conseillers, influencent l'opinion, disposent les cœurs, préparent les événements futurs. Les bonnes actions d'une race, d'un gouvernement, leur profitent longtemps encore après l'époque où elles ont été accomplies; leurs crimes pèsent sur eux pendant toute leur durée, sèment leur route de continuels embarras, déterminent souvent leur chute. Les ombres de leurs victimes les suivent partout, les maudissent sans relâche, soulèvent contre eux la terre et le ciel.

En 1701, pendant que la guerre de la succession d'Espagne fatiguait et ruinait l'Autriche, les Magyars prirent de nouveau les armes pour la liberté, à la voix du jeune Rakoczy, que sa mère, la noble et charmante Hélène Tékéli, avait élevé comme le futur vengeur des Hongrois. En 1704, ils parvinrent jusque sous les murs de Vienne, déchargèrent leurs mousquets sur les portes de la ville et sur les fenêtres

<sup>(1)</sup> Mémoires du comte Niklos, t. II, p. 183.

du château, caracolant avec les peaux des lions, des tigres et des léopards de la ménagerie impériale, qu'ils avaient tués dans le Thiergarten, et dont les dépouilles couvraient leurs montures. Deux ans après, ils fourragèrent encore autour de la capitale. Épuisée par sa lutte contre la France, l'Autriche conclut avec eux, en 1711, le traité de Zathmar, qui leur rendait leur constitution politique, leurs lois civiles, la liberté religieuse, et confirmait le droit d'insurrection, auquel tenait tant la Hongrie. Les Magyars se sont depuis lors gouvernés, administrés eux-mêmes jusqu'en 1848. Leur indomptable patriotisme leur valut cent trente-sept ans de repos et de dignité.

Les cinq premières insurrections n'avaient pu les affranchir, mais avaient tenu le despotisme en échec; la sixième leur permit de fouler aux pieds les prétentions impériales, de rétablir leur diète, leurs tribunaux, le libre vote des impositions, et de marcher au feu sous la bannière nationale. Preuve manifeste qu'un peuple ne doit jamais abandonner ses droits, ni perdre l'espérance! Ou il triomphe dès le début, comme les Hollandais, ou il finit par exercer de consolantes représailles, par obtenir une glorieuse victoire, comme les Hongrois. Le respect de soi-même, un courage intrépide, l'amour de la liberté, la haine de l'injustice sont, pour les opprimés, d'inépuisables ressources.

## CHAPITRE XVI.

LE MANUEL DES INQUISITEURS DEVENU LE CODE POLITIQUE DE L'AUTRICHE.

Dans les faits nombreux et incontestables que nous avons jusqu'ici vus passer devant nous, règne. un esprit de système, une subtilité cruelle, qui étonnent l'historien le plus habitué à la sophistique du crime. On se demande avec effroi d'où est venue cette scholastique meurtrière, si impitoyablement pratiquée par les Habsbourgs. Quel fléau pour les nations! Quel spectacle révoltant pour la conscience humaine! Le despotisme autrichien a une physionomie spéciale que l'on ne retrouve nulle part, ni sous la vile domination des empereurs romains, ni sous la brutale oppression des empereurs turcs. Sans doute la casuistique de saint Ignace n'y est pas étrangère. Mais cette dialectique de la souplesse et de la ruse ne suffit point pour expliquer l'acharnement féroce, la déloyale et envahissante tyrannie de la cour de Vienne. Il a dû s'y joindre une influence occulte, l'action d'une doctrine secrète.

Cette doctrine, les jésuites nous l'ont eux-mêmes révélée dans une circonstance mémorable. Nous savons maintenant qu'ils avaient adopté les maximes de l'inquisition et les pratiquaient sans les avouer; ils frappaient d'une arme terrible qu'ils cachaient sous leur manteau et se gardaient bien de laisser voir. Né dans la caverne pestilentielle de l'Espagne, sur le même sol que les dominicains, à une époque de luttes sanglantes, l'ordre cauteleux avait tout naturellement accepté leur théorie pénale, leur système de réaction et de propagande. Ce qu'on va lire ne laissera aucun doute à cet égard. Les jésuites observaient de point en point les lois formulées, dès le milieu du quatorzième siècle, par Nicolas Eymeric, grand-inquisiteur d'Aragon. Ce livre, déposé dans tous les établissements du Saint-Office, réglait la procédure criminelle des pères de la foi. Il était gardé avec soin, étudié avec respect, suivi scrupuleusement comme une bible du meurtre et de l'oppression.

Stimulé par l'estime que témoignaient pour le Directoire des inquisiteurs les prélats ultramontains, François Pegna, docteur en théologie et canoniste, résolut de le publier, d'y joindre même un commentaire : il obtint un privilége du pape Grégoire XIII, lui dédia le code mystérieux et le fit imprimer au Capitole (in ædibus populi romani), pendant l'année 1558, en un volume in-folio. Mais on ne le communiqua point aux profanes.

L'ordre de Loyola venait d'être fondé: il adopta la jurisprudence de l'inquisition et l'appliqua sur une grande échelle; seulement, avec la dissimulation profonde de l'ordre, il ne souffla mot du livre sépulcral où il puisait ses inspirations.

Mais en 1761, lorsque toute l'Europe se soulevait contre les moines artificieux, les dominicains se laissèrent entraîner par l'opinion publique et par la haine du marquis de Pombal pour leurs collègues. Ils firent arrêter un jésuite, le père Malagrida, le condamnèrent au seu et le brûlèrent à Lisbonne, le 21 septembre. On devine la fureur, l'indignation que cette nouvelle excita dans toutes les maisons professes. L'ordre entier poussa un cri de vengeance: brûler un confrère, un champion de l'Église, c'était trop fort! On chercha des armes, et l'on pensa porter un coup terrible aux dominicains en divulguant leur code sinistre. Mais ce bréviaire de l'intolérance ne pouvant circuler aisément, à cause de son étendue, ni être popularisé par le bas prix, les jésuites se hâtèrent de l'abréger, d'en extraire la substance. Leur précis forma un volume in-12, qu'ils publièrent avant la fin de l'année: il avait pour titre: Manuel des Inquisiteurs, et les révérends pères y signalaient avec soin l'origine du hvre. L'abbé Morellet le traduisit sur-le-champ du latin : il parut dans notre idiome au commencement de l'année 1762.

Quand on étudie ce résumé authentique, on y voit successivement défiler toutes les maximes odieuses de la politique autrichienne, et on s'aperçoit que les deux ordres espagnols ont été aussi mal appréciés l'un que l'autre. Non-seulement on a établi entre eux de fausses distinctions, mais on n'a pas vu toute la portée de leurs principes.

Aux dominicains on attribue, comme signe caractéristique, le goût du sang, une implacable férocité;

les jésuites passent pour être la finesse, la ruse, la dissimulation en personne, pour marcher vers leur but par des routes sinueuses et des voies souterraines. Dans le conclave des puissances funestes, les uns représentaient la violence, les autres la perfidie. Eh bien! cette différence n'existe pas: l'histoire, les documents s'opposent à ce qu'on l'admette. Les dominicains aux blanches robes, au noir manteau, employaient, comme les jésuites, la feinte et la supercherie; la mielleuse troupe de saint Ignace employait, comme les dominicains, la terreur et les supplices. Les derniers en firent même un usage plus étendu, gaspillant les populations, prodiguant le meurtre et la ruine. Ils ne tenaient pas dans leurs mains la croix du salut et de la rédemption, mais une hache nouvellement affilée. Les capucins les précédaient, couraient devant eux comme des limiers, ou marchaient à leur suite, exécutaient leurs sentences, ramassaient les débris de leur proie. Sous une apparence de fanatisme religieux, ils cachaient des plans mondains, une ambition effrénée, une avarice plus insatiable encore. Ils voulaient, d'une part, établir le règne absolu du clergé; de l'autre, faire main-basse sur les richesses. Dominer les princes, asservir les peuples, dépouiller la race humaine, tels étaient leurs plus chers désirs, et les théologiens de la cour pontificale ne cherchaient pas à le dissimuler. .

« Celui qui assimile le pape à Dieu même est bien vu du pape, mais celui qui veut égaler les princes au pape, écrit un auteur du dix-septième siècle, le pape le fait traîner en prison. Celui qui imprime que la majesté des princes doit fléchir devant le souverainpontife, est récompensé par le souverain-pontife; mais quiconque publie que le pouvoir des princes n'a rien à démêler avec l'autorité du Saint-Siége, est persécuté par le Saint-Siège. Quiconque soutient que la suprématie du pape est absolue, indépendante, illimitée, ne relevant que de Dieu, acquiert les bonnes grâces du chef de l'Église; mais celui qui veut mettre au-dessus de lui les conciles, éveille sa haine et sa fureur. Celui qui le déclare infaillible obtient un évêché; celui qui embrasse une autre opinion va ramer sur les galères. Celui qui enseigne que le pape peut excommunier, déposer les rois à sa guise, est défendu par lui contre la vengeance des rois; mais celui qui réfute ce système meurt sous la hache, malgré la protection des rois (1). »

Ouvrez maintenant le Manuel des Inquisiteurs, ce livre dont chaque lettre a coûté la vie à un millier d'hommes, qui a partout répandu la désolation et le malheur, comme un évangile de mort. Les chapitres X et XI révèlent manifestement le but de l'institution; ils traitent des amendes, de la confiscation des biens, de la privation de tout emploi, bénéfice, dignité, pouvoir, autorité, prononcées contre les hérétiques, leurs enfants et descendants.

« Outre les pénitenes, dit le *Manuel*, l'inquisiteur peut infliger des amendes, par la même raison qu'il peut commander des pèlerinages, des jeûnes, des prières et autres expiations. Les amendes doivent

<sup>(1)</sup> Il Cardinalismo, parte prima, libro I, pages 113 et 114.

être employées en œuvres pies, comme au soutien et à l'entretien du Saint-Office. Il est juste effectivement que les frais de l'inquisiteur retombent sur ceux qui sont traduits devant son tribunal, parce que, suivant saint Paul, nul n'est obligé de faire la guerre à ses dépens (nemo cogitur stipendiis suis militare). Les inquisiteurs peuvent aussi recevoir des présents, pourvu qu'ils ne soient pas trop considérables : ils doivent craindre que leur avidité ne scandalise les laïques. »

Voilà donc les amendes introduites parmi les châtiments pieux, parmi les moyens de correction, et le premier usage qu'on leur assigne est d'ensler la bourse des inquisiteurs. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ces apôtres du bûcher annoncent, en outre, qu'ils recevront des présents; mais ils ne veulent point qu'on leur apporte des dons trop considérables: cela pourrait faire suspecter leur bienveillance, leur désintéressement, leur charité. Ils sont modestes, les bons pères! leur cupidité fait la prude et baisse les yeux: ils savent bien que la terreur des supplices et de la mort ouvrira toutes les mains, tous les cosfres, tirera de l'obscurité les trésors ensouis depuis des siècles.

Ils allèguent des motifs, du reste : les motifs ne manquent jamais pour soutenir les mauvaises causes. « De toutes les œuvres pies, continue le *Manuel*, la plus utile étant l'établissement et le maintien de l'inquisition, les amendes peuvent être employées sans inconvénient à l'entretien des inquisiteurs et de leurs familiers; et il ne faut pas attendre qu'ils aient de

ces fonds un besoin pressant, car il est très-profitable et très-nécessaire à la foi chrétienne que les inquisiteurs aient beaucoup d'argent, pour nourrir et payer leurs familiers pour la recherche et l'emprisonnement des hérétiques, pour accomplir leurs autres fonctions. » Le secrétaire du Saint-Office n'a point osé mettre: pour solder les tortionnaires qui étendent sur le chevalet, grillent, tenaillent de pauvres créatures, souvent aussi orthodoxes que le grandinquisiteur. Mais il ajoute une réflexion qui lui paraît concluante au dernier point : « Après tout, le public paye bien des bouchers, des médecins et des maîtres ès-arts libéraux ou mécaniques! Pourquoi ne payerait-il pas les inquisiteurs, qui supportent de plus grands travaux et qui sont plus utiles? Les Égyptiens nourrissaient les prêtres de leurs idoles, et le peuple ne nourrirait pas les censeurs de la foi, qui maintiennent l'observation de la loi divine et la pureté des dogmes catholiques? »

L'argumentation est victorieuse : les peuples doivent rétribuer, grassement solder les espions qui les surveillent, les délateurs qui les calomnient, les sbires qui les arrêtent, les geôliers qui les emprisonnent, les bourreaux qui les torturent, et, par dessus tout, les prêtres qui commandent les rigueurs. Ces professions deviennent ainsi lucratives, et l'on sert Dieu en travaillant à sa fortune. Quant au bon pasteur sauvant la brebis égarée, au Samaritain versant l'huile sur les blessures, il n'y faut point songer : ces paraboles se trouvent dans l'Évangile et non dans le Manuel des inquisiteurs!

Toucher du numéraire, emplir sa caisse par dévouement religieux, c'est fort agréable, sans doute; mais une si mince aubaine ne peut suffire à des hommes que dévore le zèle du Seigneur. Les terres, les maisons, les forêts, les mobiliers, ne laissent pas d'avoir des charmes pour une âme sainte et pour un cœur d'apôtre. Aussi le Manuel a-t-il pris en considération leurs vertueux désirs. Tout hérétique perd ses biens, même lorsqu'il se repent, même lorsqu'il se convertit après la sentence prononcée : à plus forte raison le tribunal confisque-t-il les propriétés mobilières et immobilières des hérétiques impénitents et relaps. Si l'on ne dépouille pas les dissidents qui s'humilient et se convertissent avant la sentence, c'est par pure bonté, dit le secrétaire du Saint-Office, car ils ont mérité le dénûment et la mort, une seule erreur entraînant de fait ces conséquences.

Les biens capturés de la sorte revenaient naturellement aux inquisiteurs. Leur abnégation n'avait point de bornes. Dans les premiers temps, le fisc s'en emparait, après que les dominicains avaient largement prélevé leurs dépenses. Mais on changea bientôt une méthode si contraire à la vraie piété. Sur les terres de l'Église, l'ordre espagnol garda tout ce qu'il pouvait garder; sur les terres laïques, il fit trois portions des domaines, joyaux et meubles saisis : la première était livrée aux seigneurs temporels, la seconde aux inquisiteurs, la troisième formait un fonds de réserve pour la poursuite et l'extermination des hérétiques, ou, si l'on aime mieux, les dominicains se l'attribuaient comme la seconde. Innocent IV avait ainsi

réglé les parts. Mais le tiers qu'obtenaient les pouvoirs mondains troublait la conscience des moines. Cet empiétement sur les conquêtes de l'Église leur inspirait de profonds remords. Ils travaillèrent donc à l'abolir, et leur pieuse entreprise fut couronnée de succès. Les pharisiens de la nouvelle loi débitèrent force patenôtres pour célébrer leur triomphe.

Mais les femmes, les enfants des condamnés, que devenaient-ils? Les chassait-on de la demeure paternelle? Les réduisait-on à mendier leur pain? L'Évangile de l'Antéchrist ne leur témoigne aucune pitié. « La commisération pour les enfants du coupable que l'on réduit à la mendicité, ne doit point adouzcir la rigueur du tribunal, puisque, d'après les lois divines et humaines, les enfants sont punis pour les fautes de leurs pères. » Le secret motif de cette disposition se devine aisément. Si on avait témoigné de la compassion aux familles, si on avait craimt de les précipiter dans la misère, il serait deveau impossible de les dépouiller, il aurait au moins fallu leur laisser une partie de leurs biens. Or, si on ne les dépouillait pas, le Saint-Office perdait à gagner, comme disent les trafiquants; si on leur laissait une portion de leurs domaines, on écornait d'autant les bénéfices des révérends pères. Leur cœur se révoltait à l'idée d'un pareil abus.

Aussi leur livre de négoce ajoute-t-il: « Les enfants orthodoxes des schismatiques ne sont point exemptés de cette peine, et on ne doit rien leur laisser, pas même la légitime qui semble leur appartenir de droit naturel. Cela est indispensable pour détourner les

pères d'un crime aussi grand que l'hérésie. » Voilà le prétexte: le véritable but, c'était d'emplir la caisse et d'agrandir les propriétés des dominicains. Les charitables personnages! ils étaient susceptibles d'attendrissement. « Les inquisiteurs, dit le Manuel, pourront cependant, par grâce, pourvoir à la subsistance des enfants des hérétiques; on fera apprendre un métier aux garçons, et on mettra les filles au service de quelque femme honorable de la même ville. Pour ceux que leur âge ou leur faible santé rendraient incapables de gagner leur vie, on leur donnera quelques petits secours. » Très-petits, en effet: comment les moines avides se seraient-ils montrés généreux?

On croira peut-être que la dot des femmes était à l'abri de leur cupidité. Ils l'avaient reconnu en principe, et elle leur échappait quelquesois. Mais comme les renards tournaient autour de ce butin et le flairaient! C'était un crève-cœur pour eux que d'en être privés. Aussi avaient-ils établi une exception et une restriction. « On peut confisquer la dot, lorsque la femme en se mariant a su que son mari était schismatique. » Or, la plupart du temps, elle protestait en vain de son ignorance. « La dot non sujette à confiscation n'est pas celle que désigne le contrat de mariage, mais celle que des témoins et la déposition d'un notaire démontreront avoir été réellement apportée. » Quelle vigilante avarice! quelle crainte de perdre un denier! Les juifs que brûlaient la Sainte-Hermandad montraient-ils pour la richesse une plus opiniâtre convoitise? dépouillaient-ils aussi cruellement la veuve et l'orphelin?

Mais voici bien autre chose! La mort même et une réputation intacte de piété n'étaient pas une sauvegarde contre les rapines de l'inquisition. « Après la mort d'un schismatique, on peut encore déclarer ses biens sujets à confiscation, dit le Manuel, et en priver ses héritiers, quoique cette déclaration n'ait pas été faite du vivant de l'hérétique. » Dans toute l'étendue de l'Espagne conséquemment, depuis les côtes de la Galice jusqu'aux sommets de la Sierra-Nevada, depuis l'embouchure de l'Èbre jusqu'aux plages du Portugal, nul ne pouvait dormir en sécurité seus le toit de ses pères, nul n'avait la certitude de ne pas être réduit le lendemain à la besace et au bâton du mendiant! Si on ne le traînait pas devant les juges encapuchonnés du Saint-Office, comme un libre penseur, sans preuves, sans confrontation de témoins, sur la secrète délation d'un misérable, c'était son père, son aïeul, que l'on inculpait, et une troupe d'alguazils venait l'arracher de sa maison, de ses terres, du seul endroit où il pût vivre et nourrir sa famille, lieux chers et sacrés où il espérait terminer ses jours! Que dit, en effet, le sombre code? « Les enfants et les héritiers des schismatiques ne jouiront du bénéfice de la prescription, pour les biens à eux transmis, qu'après un espace de quarante années, pourvu cependant qu'ils les aient possédés de bonne foi durant ce temps-là, car s'ils avaient découvert dans cet intervalle que le défunt était hérétique, les inquisiteurs peuvent s'emparer des biens de celui-ci, même après les quarante ans révolus. »

Quels étaient les malheureux dont on troublait ainsi les ossements, au fond de leur tombeau fermé depuis un demi-siècle et davantage, dont on flétrissait la mémoire par une sentence posthume? Ai-je
besoin de le dire, et cette tactique ne laisse-t-elle pas
échapper son secret? Tout homme qui n'attribuait
point aux moines rapaces un legs important, vu sa
fortune, devenait suspect d'hérésie. Son omission
mettait en danger l'avenir, le pain de sa famille. L'ordre implacable se tenait debout près de son lit de
mort, un sac à la main, et lui ordonnait, par un geste
impérieux, d'y verser une large offrande. Le malade
tremblant proportionnait ses dons à son amour pour
les siens, et les dépouillait en partie, de crainte qu'ils
ne fussent totalement ruinés. C'était une manière
triomphante de capter les héritages.

Aucune garantie, on le voit, ne protégeait contre l'avidité du Saint-Office. Pas un acre de terre ne pouvait lui échapper, quand il voulait s'en rendre maître. Et pour que ses propres sentences ne devinssent pas un obstacle à sa cupidité, le livre de sang ajoute une clause si subtile qu'elle eût émerveillé Tartuffe. « On doit juger rapidement les causes de cette nature et ne pas tenir les héritiers en suspens, lorsqu'on manque de preuves contre le défunt accusé, à moins que l'on ne compte avoir sous peu de nouveaux indices. Mais l'accusé défunt ayant été absous, cela n'empêchera pas de reprendre le procès, si de nouveaux témoins viennent déposer, parce que, en faveur de la foi, une sentence d'absolution, dans les causes d'hérésie, ne doit jamais être considérée comme un jugement définitif. » Quel abîme! et comment éviter ces innombrables piéges! Comment ne

pas s'engloutir dans ces chausse-trappes, tendues l'une sous l'autre jusqu'à des profondeurs incommensurables?

Il va sans dire que les contumaces perdaient leurs biens par le fait même de leur émigration. S'ils revenaient en Espagne, s'ils se présentaient aux moines sournois, on les recevait à pénitence, mais on ne leur rendait pas une obole. Il est si doux de prendre et si cruel de restituer!

Le chapitre des confiscations se termine par l'examen d'un problème merveilleux. L'inquisiteur demande si un schismatique, dont on ne soupçonne pas les opinions, qui n'a été ni dénoncé ni inquiété, ne doit pas en conscience venir de lui-même offrir tous ses biens aux défenseurs de l'Église. Cela lui semble dur, car enfin le pauvre hérétique se dénoncerait luimême. Il hésite donc, il établit des distinctions; il voudrait, par exemple, qu'un schismatique renvoyé absous, mais réellement coupable, livrât de son propre mouvement toute sa fortune à la Sainte-Hermandad. Pour parler sans détour, c'était la Péninsule entière que convoitaient les moines jaloux. O profondeur de l'abnégation cléricale! Avais-je tort quand j'attribuais aux dominicains la même dextérité qu'aux jésuites?

Le système de spoliation universelle organisé par eux ne pouvait encore satisfaire leur ambition. Les terres, les maisons, les fermes, les châteaux, la vaisselle, les meubles, les bijoux sont sans doute bons à prendre et bons à garder; mais il y a une autre source de revenus et d'influence que les moines

astucieux voulaient enclaver dans leur domaine. Les bénéfices, les places, les dignités, impalpables de leur nature, donnent de la considération et rapportent des émoluments. Les spéculateurs en soutane déclarèrent qu'un schismatique, par le fait même de son hérésie, encourait la perte de tout office; une sentence n'était nécessaire que pour destituer les fauteurs des hérétiques. Or, si peu de chose vous faisait mettre hors la loi chrétienne, qu'on était à moins de rien déclaré partisan des libres penseurs. Quant aux enfants des impies, on devine qu'ils étaient immédiatement expulsés de leurs emplois, et que toute autre fonction publique leur devenait inaccessible. On tuait le père par l'excès des tortures, par la flamme du bûcher, par une détention interminable; on tuait les descendants par la faim.

« Quelques auteurs prétendent que cette peine, dit le livre de l'inquisition, est restreinte aux enfants nés depuis que le père a embrassé de fausses doctrines; mais leur distinction ne repose sur aucun fondement solide, et on peut la combattre par cette raison décisive : que la punition ayant été imaginée pour contenir les pères à l'aide de l'amour qu'ils portent à leurs enfants, elle doit tomber sur tous, puisqu'ils aiment ceux qui ont precédé leur crime autant que ceux qui ont vu le jour après. » L'excommunication politique et civile atteignait la seconde génération du côté paternel, mais ne franchissait point la première du côté maternel : le fils et la fille, le petit-fils et la petite-fille d'un schismatique ne pouvaient donc obtenir aucun bénéfice, exercer aucun empioi;

mais si c'était la mère qui se laissait égarer par Sa-. tan, la malédiction épargnait les têtes innocentes de ses petits-fils et de ses petites-filles. Les contumaces, les relaps convertis, que l'on brûlait malgré leur repentir, car le feu ne perdait jamais ses droits, causaient aussi la ruine de leur postérité. Un homme convaincu ou soupçonné d'opinions douteuses portait donc autour de lui la famine et le désastre : il répandait sur les siens, avant de mourir, une influence pestilentielle. Rien n'échappait : les lugubres associés confisquaient le présent, distribuaient des haillons à toute la famille et stérilisaient l'avenir. Mais aussi quelle puissance, quels gains! quels coups de filet! Places, bénéfices, domaines, châteaux, mobiliers, diamants et numéraire, tout tombait entre leurs mains. C'était un encaissement, une expropriation perpétuels. Les trafiquants homicides entonnaient chaque jour des Te Deum pour remercier Dieu de ' leur prospérité. Ah! si l'on avait pu mettre en actions la Sainte-Hermandad, quelle bonne affaire! quels dividendes auraient touchés les capitalistes!

Pour compléter l'œuvre de spoliation et de persécution, les agioteurs encapuchonnés frappaient un dernier coup sur leurs victimes. Le prétendu crime d'hérésie entraînait la perte radicale de toute espèce d'autorité: les serfs et domestiques ne devaient plus l'obéissance à leurs maîtres, les sujets à leur roi, les soldats à leur général, la femme à son mari, les enfants à leur père. Les serments faits aux schismatiques n'obligeaient point; ils n'avaient pas le droit de tester, ni celui de réclamer un dépôt. Bien mieux, dit le

Manuel des inquisiteurs, « une femme catholique n'est point tenue de rendre le devoir à son mari devenu hérétique. » Un triple suaire couvrait donc le libre penseur; il était enfoncé plus avant dans les régions de la mort que tel homme enseveli depuis trente ans.

Des garanties de justice et d'impartialité environnaient-elles au moins les sentences qui produisaient
desi affreux châtiments? Allons donc! Toute garantie
accordée aux inférieurs limite le pouvoir des supérieurs, et les ambitieux rêvent généralement un despotisme sans bornes. La plainte même les importune.

« On veut un esclavage muet, suivant l'expression de
Châteaubriand, et non pas d'insolents opprimés qui
oseraient dire qu'on les écrase. » La procédure de
l'inquisition dépasse toutes les iniquités judiciaires
amoncelées dans l'histoire en couches si profondes;
elle traverse ces lugubres gisements du crime, et s'élève au - dessus comme une pyramide sépulcrale,
comme un édifice de terreur et de mort.

Pour être arrêté dans son domicile, traîné dans les cachots de l'inquisition, il suffisait d'un seul délateur, qui venait secrètement déposer, sans avoir besoin de faire appuyer sa déposition par des témoins. Il suffisait encore de la rumeur publique, des vains propos de quelques flâneurs, qui supposaient tel ou tel peu attaché au dogme catholique. Le juge les citait alors devant son tribunal, afin de les questionner. En faveur de la foi, dit le Manuel, on recevait la délation et le témoignage de quiconque voulait parler ou ne pouvait faire autrement. La liste imprimée dans le sombre code est édifiante au dernier point. Il déclare

dignes de renseigner le tribunal: les excommuniés, les complices de l'hérétique, les infâmes et les personnes coupables de n'importe quel crime, les schismatiques, les idolâtres et les juifs, les parjures qui ont trahi la vérité dans la cause même et au détriment du prévenu. « Si un témoin, fait observer le pieux rédacteur, vient de se parjurer, il peut corriger sa première déposition, et alors les juges s'en tiendront à la seconde, pourvu qu'elle charge l'accusé; car si elle lui est favorable, on s'en tient à la première. » Le tribunal ne se souciait donc pas de la vérité, ne montrait donc nul égard pour l'innocence: il ne cherchait que des coupables ou plutôt des victimes.

L'inquisition admettait encore parmi les témoins la femme, les enfants, les alliés naturels et les domestiques d'un suspect: le frère pouvait déposer : contre le frère, le père accuser son fils et le fils dénoncer ou charger son père, attendu, disait-elle, que l'obéissance envers Dieu passe avant l'obéissance envers les parents, et que, si l'on peut tuer son père comme ennemi de la patrie, on peut à plus forte raison dévoiler ses crimes contre la majesté suprême. Aussi le fils qui trahissait les opinions schismatiques de son père était-il, en faveur de sa délation, soustrait aux peines édictées contre les enfants des coupables. « Les dépositions des témoins domestiques, dit le Manuel sépulcral, sont très-nécessaires, parce que le crime d'hérésie se commet ordinairement dans le secret des maisons. » Quelle sécurité de pareilles lois assuraient aux familles! L'inquiétude wennit, comme un oiseau

de nuit, se loger sous les toits les plus respectables. Les maîtres et les serviteurs, les pères et les fils se craignaient mutuellement; les frères se regardaient avec anxiété. A Toulouse, un père, qui avait accusé son fils, ayant été mis à la question, en 1312, avoua qu'il s'était laissé emporté par la haine, qu'il avait calonnié un innocent.

Les dépositions des consanguins et des schismatiques, reçues avec empressement lorsqu'elles pouvaient conduire au bûcher, ne rencontraient que du dédain lorsqu'elles justifiaient le prévenu. Les inquisiteurs les déclaraient alors inadmissibles, la ressemblance des opinions et les liens de la parenté devant les faire tenir pour suspectes.

On ne confrontait pas les témeins avec les inculpés, cela eût été trop équitable; on ne leur citait
même pas les noms de leurs accusateurs. La défense
était un vain simulacre ou une lugubre dérision. Le
tribunal choisissait lui-même l'avocat du patient, bigot dévoué au Saint-Office. « Son principal soin, dit
naïvement le Manuel, sera d'exhorter le prévenu à
faire des aveux et à demander pardon de son crime,
s'il est coupable. » Le pardon, c'était la mort dans les
flammes, la mort en grande cérémonie. Deux témoins
ou délateurs, fussent-ils le rebut de l'espèce humaine,
suffisaient pour motiver une condamnation. Une victime de plus arnait le prochain auto-da-fé ou allait
pourrir à vingt pieds sous terre.

On le voit donc, rien ne garantissait de l'inquisition, ni pendant la vie, ni après la mort, pas même la foi la plus vive, pas même l'innocence la plus manifeste. Le monstre pouvait toujours vous envelopper de ses tentacules, vous attirer doucement et refermer sur vous sa mâchoire. Et comme le persécuté n'y tombait pas seul, comme la confiscation des biens suivait toute sentence, l'effroyable tribunal disposait sans contrôle des propriétés en même temps que des personnes. La fortune qui attirait les regards des sombres moines était une cause incessante de péril. Combien d'hommes riches, au moment où on les affublait du san-benito, auraient pu s'écrier, comme le proscrit romain : « Malheureux! c'est ma maison d'Albe qui me perd! »

Une institution pareille dominait de beaucoup la justice civile, les corps politiques et l'autorité même du roi. C'était une machine d'oppression irrésistible: Caligula, Néron, Héliogabale n'eussent pas rêvé mieux dans leurs mauvais jours. Mais c'était aussi une machine d'extorsion, un polype dévorant, qui, placé n'importe où, devait pomper toute la substance d'un pays. Jamais entreprise de négoce ne fut si adroitement combinée. En cent ans, un royaume livré aux inquisiteurs ne pouvait manquer de leur appartenir comme propriété de main-morte, s'ils ne limitaient eux-mêmes leurs rapines ou si le gouvernement ne leur opposait point d'obstacles.

Le clergé espagnol devint en conséquence d'une richesse prodigieuse. A la fin du dix-septième siècle, il possédait, dans les vingt-deux provinces du royaume de Castille, douze millions d'arpents de terre qui rapportaient 161,000,00 0 de réaux. C'était la cinquième partie du sol. Il fallait y joindre des valeurs immenses

en édifices et un casuel entretenu par la terreur. L'archevêché de Tolède rapportait tous les ans 200,000 ducats, qui équivaudraient de nos jours à 3,000,000 fr.; l'archevêque de Compostelle avait 60,000 ducats, c'est-à-dire 800,000 fr. de revenus; l'archevêque de Séville, un million et demi; l'archevêque de Valence, 700,000 fr. Un homme prescrivait-il en mourant quelques milliers de messes pour le salut de son âme, le clergé retirait d'abord de la succession la valeur arbitraire de ces offices, sans avoir égard aux créanciers du défunt, qui souvent ne touchaient pas un maravédis (1). Les propriétés, les revenus spéciaux du Saint-Office n'ont jamais été connus, un mystère impénétrable enveloppant toutes ses opérations : le san-benito, les appareils de torture, la strangulation octroyée comme une faveur aux schismatiques repentants, prévenaient, effrayaient d'ailleurs la curiosité.

Tant d'influence, de richesse et de pouvoir ne satisfirent pas l'inquisition. Elle forma le projet de se créer une armée toujours prête à soutenir ses ambitieuses manœuvres. Ces troupes auraient composé un nouvel ordre militaire, Sainte-Marie de l'Épée-Blanche, qui aurait eu pour grand-maître l'inquisiteur-général d'Espagne. Quarante familles nobles, les représentants de tout le clergé monastique, de toutes les églises, et le conseil de la Suprême, louèrent ce formidable dessein, approuvèrent les statuts déjà dressés. Il ne manquait au Saint-Office que

<sup>(1)</sup> L'Espagne depuis Philippe II, par Ch. Weiss, seconde partie, ch. I...

l'autorisation de Philippe II. Mais le roi comprit que laisser organiser une pareille force, mettre des handes fanatiques à la disposition d'une société puissante et implacable, c'était abdiquer la couronne. Maîtresse des esprits par la superstition et la terreur, elle eût bientôt dominé militairement la Péninsule, et de là porté la guerre au dehors dans l'intérêt du catholicisme ou dans son propre intérêt. Le prince tergiversa, demanda si cet ordre était bien nécessaire, prétexta qu'il lui fallait le temps de réfléchir, et ne se décida jamais, heureusement pour lui, pour sa famille et pour son peuple : l'Épée-Blanche se serait teinte avant peu dans le sang des rois et des nations.

Les dominicains et les jésuites furent d'abord ennemis, les premiers craignant de voir rogner leurs bénéfices et diminuer leur influence; mais les deux ordres s'entendirent bientôt à merveille. Les moines hypocrites se chargèrent d'énerver, d'obscurcir les intelligences, que devaient terrifier les moines sanguinaires. Dans les pensionnats, dans les colléges, dans les universités, ils répandirent ou épaissirent les ténèbres de la scolastique, et noyèrent la raison sous les vaines subtilités de leurs docteurs. L'inquisition opprimait les adultes; les jésuites mutilèrent l'enfance, paralysèrent la jeunesse, engourdirent les esprits.

Cette œuvre si importante pour eux était loin d'absorber toute leur attention et d'occuper toutes leurs forces. Ils avaient secrètement adopté les principes des dominicains, mais visaient plus haut, étendaient plus loin leur ambition, voulaient procéder d'une manière plus expéditive. Chez eux, l'adresse des inquisiteurs s'était changée en insondable tactique, leur cupidité en avarice sans bornes, leur goût du meurtre en barbarie implacable. On a toujours laissé dans l'ombre, et pour ainsi dire méconnu, la férocité des jésuites, pendant qu'on étalait au jour leurs rapines et leur astuce. Mais leur cruauté l'emportait sur leur talent pour dresser des embûches: l'histoire n'offre rien de comparable aux boucheries organisées, présidées par eux, et, pour trouver une secte analogue, il faut aller jusque dans l'Inde chercher les adorateurs de Siva.

Les dominicains avaient des tribunaux, des gardes, des prisons, des tortionnaires, des geoliers, des mouchards, un personnel coûteux, une administration étendue. Ils condamnaient dans l'ombre, mais brûlaient en public, répondant ainsi de leurs actes, montrant leurs victimes et dévoilant leurs secrets. L'ordre de Saint-Ignace préféra envelopper ses manœuvres d'un impénétrable mystère: il ne voulut ni arrêter, ni juger, ni. brûler, ni étrangler lui-même. Il n'essaya point d'enrôler sous sa bannière une armée de fanatiques on d'intrigants, qu'il aurait fallu solder. Son système révélait une adresse plus profonde: s'attacher aux grands de la terre, spécialement aux rois, servir leur ambition, chatouiller leurs vices et leurs faiblesses, obscurcir leur esprit, les plonger dans un abîme d'illusions, affecter un dévouement sans bornes pour les mieux assujettir, augmenter leur puissance pour en profiter eux-mêmes, c'est-à-dire fortifier l'instrument façonné de leurs mains, pour qu'il fût d'un meilleur usage. Ne pouvant occuper les trônes, ils escamotèrent l'autorité des princes et régnèrent sous leur nom. Deux routes menaient à ce but : l'enseignement et la confession. Ceux qu'ils avaient formés enfants ne sortaient jamais de tutelle, demeuraient enchaînés sous leur joug par la contrition et la pénitence.

Le duc de Saint-Simon rapporte un fait qui met en pleine lumière la politique des jésuites. A la fin du règne de Louis XIV, quand une profonde misère rongeait toutes les classes de la société, que le peuple fléchissait sous le poids des impôts, Desmarest, contrôleur-général des finances, crut nécessaire de lever une dîme sur tous les biens du royaume. Cette nouvelle extorsion affligea, inquiéta le prince. Il ne put cacher sa tristesse aux regards des valets, qui s'en effrayèrent. Son abattement durait depuis huit ou dix jours, lorsqu'on vit soudain sa contenance s'égayer, son calme habituel reparaître. D'où venait ce soudain changement? Il l'expliqua lui-même à Maréchal, son premier chirurgien, qui l'avait questionné sur sa mélancolie. La nécessité où il se trouvait d'augmenter l'indigence de la nation lui ayant inspiré des scrupules et même des remords, il s'en était ouvert à son confesseur, le père Le Tellier, qui lui avait demandé le temps d'y réfléchir. Ses réflexions n'avaient pas été longues : ayant réuni les principaux docteurs de Sorbonne, il leur avait fait rédiger une consultation « qui décidait nettement que tous les biens de ses sujets étaient à lui en propre, et que, quand il les prenait, il ne prenait que ce qui lui appartenait. » Cette déclaration avait mis la conscience du roi fort au large, apaisé tous ses scrupules, fait rayonner sur son front la joie et la sérénité.

Voilà le système : anéantir les peuples devant les rois, dominés eux-mêmes par les jésuites; répandre partout la servitude morale et politique, pour mettre le pied sur la tête des nations; courber celle des rois et, au besoin, les faire disparaître, s'ils ne veulent pas accepter la suprématie de l'ordre impérieux. Hessius, Marianna, Azor et Suarès ont assez ouvertement exposé les maximes meurtrières de la société à l'égard des souverains. Le second n'a-t-il pas écrit un livre pour disculper et vanter l'assassinat de Henri III?

Ainsi, sans avoir de tribunaux à eux, les jésuites faisaient fonctionner dans leur intérêt toutes les cours judiciaires d'un royaume; sans avoir ni sbires ni prisons, ils faisaient arrêter, mettre sous les verrous quiconque leur portait ombrage; sans avoir ni tortionnaires ni bourreaux, ils appliquaient à la torture, ils décapitaient, brûlaient, pendaient, écartelaient, dépeçaient les hérétiques; sans avoir d'armée, ils combattaient en rase campagne, assiégeaient dans leurs châteaux, exterminaient par l'épée les adversaires de la cour romaine et les adversaires de leur monstrueuse ambition. Ils gouvernaient ainsi les rois et les peuples sans bourse délier. Avec son adresse proverbiale, l'ordre cauteleux unissait la terreur et l'oppression à l'économie.

Les dominicains se proposaient l'anéantissement des schismatiques dans les pays orthodoxes; les jé-

suites poursuivaient la même épuration, mais voulaient en outre assaillir l'hérésie dans ses lieux de refuge, dans les contrées où elle formait l'opinion dominante, où le droit de la majorité la consacrait. La hache à l'intérieur, le glaive et le canon du dehors, tels étaient leurs moyens de propagande. Tenant le calice d'une main et la croix de l'autre, ils organisaient une boucherie effroyable, devant laquelle l'historien demeure stupéssit.

Il leur fallut aussi un code criminel, un évangite du meurtre et de la spoliation. Mais comment faire, mieux que les dominicains, dresser un plus habite manuel de proscription, de négoce, d'artifice et de mort? Le génie même de Loyola fut contraint de s'humilier devant cette œuvre sinistre. L'ordre espagnol adopta le livre noir des inquisiteurs. Toutes les subtilités qui serpentent à travers, toutes les rigueurs qui en tachent les pages, concordaient avec leurs intentions, leur signalaient la voie la plus directe pour atteindre leur but. Ils le substituèrent au Décalogue, aux maximes chrétiennes, et en modifièrent seulement la pratique, pour l'ajuster à leurs moyens d'action.

La procédure déjà si rapide, si tortueuse et si crueîte du Saint-Office, ils l'abrégèrent. Les dominicains espionnaient, traquaient, supprimaient des individus; quand, par hasard, ils brûleient deux cents personnes à la fois, c'était un auto-da-fé monstre, une cérémonie extraordinaire. Deux cents personnes, qu'est-ce que cela pour les jésuites? Quelle importance pouvait avoir une semblable exécution, dans

les pays où le protestantisme était légalement reconnu, comme en France; où il comptait le plus grand nombre de sectateurs, comme en Bohême, en Autriche, en Hongrie; où il exerçait l'autorité souveraine, comme dans l'Allemagne du Nord? Là, c'étaient des populations entières qu'il fallait détruire, des milliers de bourgs, des villes opulentes, des capitales qui devaient flamboyer pour la gloire du Seigneur. L'inquisition jugeait sans confronter les témoins avec les prévenus, admettait les dépositions des gens les plus infâmes; les jésuites condamnèrent les cités, les provinces, les nations dans leurs mystérieux conciliabules; puis les missions armées, les dragonnades, les massacres, les guerres à outrance portaient la ruine et la mort là où le tribunal sans appel l'avait ordonné. Le nombre des victimes ne les inquiétait guère, la solitude créée par le meurtre ne les effrayait pas. C'étaient de vastes domaines qui tombaient entre leurs mains, c'étaient de splendides épaves qui récompensaient leurs créatures et leurs bourreaux. Les confiscations d'ailleurs allaient leur train, n'étaient qu'un jeu pour ces hardis spéculateurs.

Lorsque des jugements particuliers devenaient nécessaires, pour terrifier d'avance les populations et prévenir les révoltes ou, après une victoire, pour en consolider les résultats, pour répandre partout l'inquiétude et la frayeur, le code ténébreux de l'inquisition jouait son rôle. Toutes les garanties, tous les moyens de défense étaient supprimés : on mettait à néant le droit naturel, on bravait les principes les

l'importance de la foi demandait une exception (1). Une exception aux règles immuables, universelles de l'équité, aux lois de la morale, aux préceptes de l'Évangile, l'argutie est curieuse! Et la torture fonctionnait, tordait les membres, tenaillait les chairs, disloquait les os des schismatiques et des libres penseurs; et des familles entières mouraient sous le glaive, disparaissaient dans les flammes, dans les impénétrables abîmes des cachots surveillés par l'astuce cléricale.

Non-seulement le Manuel des inquisiteurs a été le guide secret des jésuites, leur bréviaire et leur charte, mais cette bible de la servitude, des pleurs et du carnage est devenue le code politique d'un grand pays, où ils ont longtemps parlé en maîtres absolus. Quiconque voudra lire attentivement l'histoire d'Autriche et comparer les actes du gouvernement impérial avec les préceptes du Manuel, verra que les Habsbourgs n'étudiaient pas ailleurs l'art de conduire les hommes. Leur sombre fanatisme prenait au sérieux toutes les maximes du livre d'extermination, et ils ont poussé la tyrannie à un degré de fureur

<sup>(1)</sup> Toutes ces subtilités féroces ont passé dans la législation actuelle de l'Autriche. Voici, par exemple, l'article 337 du Code pénal : « Comme la défense de l'innocence est un des devoirs du juge criminel, le prévenu ne peut demander ni qu'on lui accorde un avocat ou défenseur, ni qu'on lui communique les indices qui sont à sa charge. » Quelles révoltantes arguties! Un peu plus loin, l'article 377 exige que « dans les affaires d'Etat, et sous peine de complicité, la femme dénonce son mari, le frère son frère, le fils son père, et ainsi de suite pour tous les membres de la famille. » Ne croirait-on point lire un passage du Manuel des Inquisiteurs?

qu'elle n'avait jamais atteint. Odieuse sécondité du mal! Les instructions rédigées pour un ordre caute-leux, avide et farouche, ont inspiré un ordre plus dé-loyal, plus cupide, plus sanguinaire encore, installé la persécution sur le trône, et fini par créer un enser politique, dont il ne sortait que des plaintes, des gémissements, des prières et des malédictions, bientôt transformées en bégaiements d'idiotisme!

Ils étaient loin les temps de la primitive Église, où saint Ambroise arrêtait l'empereur Théodose sur le parvis de la cathédrale de Milan, pour lui reprocher le carnage de Thessalonique et lui rappeler qu'il n'était que cendre et poussière, comme les autres hommes; où il lui imposait une pénitence publique et lui faisait décréter que l'exécution de toutes les sentences capitales prononcées par les souverains serait à l'avenir ajournée pendant un mois, afin qu'ils eussent le temps de reconnaître leur faute, si la colère avait égaré leur jugement. Les prêtres ne secouraient plus les orphelins, ne consolaient plus les affligés, ne visitaient plus les captifs, ne vivaient plus, hélas! dans l'abstinence et l'humilité!

## CHAPITRE XVII.

L'INFLUENCE FRANÇAISE EN LUTTE CONTRE L'OPPRESSION CLÉRICALE.

Une influence étrangère, cependant, allait combattre et annuler peu à pen l'autorité absolue des jésuites sur les bords du Danube. On ne sait pas généralement à quel point les idées françaises pénétrèrent en Allemagne au dix-huitième siècle. Elles s'infiltraient, elles montaient, elles descendaient partout; mais c'était dans les hautes classes qu'on leur témoignait le plus de faveur. Les rois, les ministres, les princes, l'aristocratie entière dirigeaient, accéléraient le mouvement. Nos systèmes philosophiques, notre littérature, nos modes, notre langage, nos manières envahissaient les États germaniques l'un après l'autre. Les brises du printemps, qui fécondent toute une région, ne soufflent pas avec plus d'accord et de régularité. Si la transformation de 89 ne s'était pas accomplie chez nous, si même elle avait tardé dix ans, elle eût rajeuni l'Allemagne avant de nous infuser une vie nouvelle, et, au lieu de se tourner contre la France; au lieu de s'enfoncer dans les voies ténébreuses de la réaction, les peuples germaniques nous eussent devancés dans la route du progrès.

L'influence française trouva un accès plus facile aux bords de l'Elbe et de l'Oder qu'aux bords du Danube. Le rôle important et salutaire que Henri IV se préparait à jouer au delà du Rhin, quand un meurtre inspiré par de mystérieuses manœuvres termaina ses jours, avec un si cruel à-propos; l'heureuse intervention du cardinal de Richelieu et du cardinal Mazarin dans la guerre de Trente-Ans, les pensions que reçurent alors de nos ministres les princes luthériens ligués contre la maison d'Autriche, l'intelligente activité du marquis de Feuquières, du comte d'Avaux, d'Abel Servien et du duc de Longueville; les nombreux avantages que le traité de Westphalie assurait aux protestants, nous avaient acquis la faveur de l'Allemagne septentrionale et des populations qui avoisinent nos frontières. Les prospérités, le luxe et les conquêtes de Louis XIV éblouirent les souverains germaniques des mêmes divisions territoriales. Ce sut une mode d'imiter la pompe de ses sêtes et la splendeur de ses constructions, autant que le permettaient les ressources de chaque État. Christian, duc de Mecklembourg-Schwérin, montrait pour la France une telle prédilection, que, durant l'année 1663, il vint à Paris abjurer le protestantisme, et adopta le nom de Louis. Sur toutes ses ordonnances, il mettait pour qualification, après sa signature : « Chevalier des ordres du roi très-chrétien. » L'année même de sa soumission au pape, il conclut avec la France un traité, où non-seulement il l'autorisait à faire des enrôlements dans ses terres, mais s'engageait à lui livrer, en cas de besoin, la forteresse de Dœmitz. Quand Louis XIV voulut anéantir la Hollande, pour quelques articles de journaux qui avaient offensé son amour-propre, le gallomane lui amena des troupes, malgré son censeil et malgré son chancelier.

A la même époque, l'électeur de Bavière, Ferdinand-Marie, peuplait sa cour de Français, et, richement soudoyé par la France, déclarait tout haut qu'il ne prendrait part à aucune guerre contre elle. L'électeur de Cologne tenait une conduite semblable. L'électeur de Mayence, l'électeur de Hanovre, le duc de Würtemberg, suivaient sans scrupule leur exemple, acceptaient la protection et les libéralités de Louis XIV.

Un grand nombre de mariages, conclus entre les princes allemands et de jeunes Françaises accrurent notre influence dans les pays teutoniques. En 1648, le duc George de Wurtemberg-Mæmpelgard avait épousé Anne de Coligny; le duc de Mecklembourg-Schwérin prit pour seconde femme, pendant que la première vivait encore, Angélique Montmorency de Boutteville, mariée précédemment au feu duc de Châtillon; le duc Maximilien-Philippe de Bavière s'unit avec une demoiselle de la Tour, fille du duc de Bouillon. La reine-mère, par ses habiles manœuvres, avait fait accepter à l'électeur de Brandebourg la guerrière M<sup>lle</sup> de Montpensier, que Louis XIV appelait un gendarme. D'un autre côté, l'Allemagne nous envoyait quelques princesses. Le roi lui-même choi-

sissait pour le Dauphin Marie-Anne de Bavière; Élisabeth - Charlotte, princesse palatine, remplaçait contre son gré, en 1671, la première femme du duc d'Orléans. La liste des alliances internationales, au dix-septième siècle, serait aussi longue que fastidieuse; nous nous garderons bien de la dresser.

Ces relations intimes et l'ascendant de la France, qui prenait chaque jour une nouvelle force, engageaient une multitude de Français à chercher fortune au delà du Rhin. Ils y occupaient les positions les plus diverses, ils y faisaient tous les métiers. Chambellans, valets, caméristes, palefreniers, servantes, cuisiniers, joueurs heureux, femmes galantes, chevaliers d'industrie, s'abattaient sur l'Allemagne comme une nuée de sauterelles. On donnait aux jeunes princes des gouverneurs français, aux jeunes princesses des gouvernantes de la même nation. Notre idiome, nos mœurs, notre costume passaient des châteaux dans la bourgeoisie, de la bourgeoisie dans le menu peuple. Le luxe augmentait à proportion, et la vieille rudesse allemande se métamorphosait en amour des plaisirs sensuels, en molles et délicates habitudes.

La révocation de l'édit de Nantes, qui aurait dû affaiblir entre l'Elbe et la Baltique l'influence française, puisque c'était une persécution dirigée contre la Réforme, soutenue avec tant de zèle, avec de si douloureux sacrifices par les populations septentrionales, eut un effet tout opposé, augmenta sensiblement l'action que notre patrie exerçait au delà du Rhin. La fleur de la nation traversait la frontière: elle ne pouvait qu'exalter de plus en plus les imaginations,

áceroître l'estime publique pour la race française. On ne confondait pas les victimes avec le persécuteur, les sujets avec le gouvernement. Les États luthériens s'empressèrent d'accueillir les émigrés: le Brandebourg, le Hanovre, la Hesse, le Brunswick, la Saxe, le margrave de Bayreuth, les villes libres leur témoignèrent un vif intérêt, cherchèrent par tous les moyens à leur faire oublier leur malheur. Frédérick-Guillaume, électeur de Brandebourg, leur montra la plus ardente sympathie. Une soule de nos compatriotes ornaient déjà sa cour; il avait fait donner à sa fille une éducation toute française; les bannis furent émerveillés de l'entendre parler leur idiome sans aucun accent. L'électeur ayant organisé un corps de troupes entièrement composé de nobles, les proserits en formèrent trois régiments. Les Français obtinrent dans diverses cours luthériennes les premiers emplois. Les fonctions diplomatiques surtont leur farent réservées, leur adresse naturelle leur donnant un avantage considérable sur les négociateurs indigènes. Parmi eux furent également choisis les gouverneurs et précepteurs des jeunes princes, auxquels ils enseignaient l'art de se conduire et les belles manières. Toute la noblesse leur confia même bientôt ses enfants. La honrgeoisie ne voulant pas rester en arrière, des colléges, des pensionnats, pour l'un et l'autre sexe, ne tardèrent point à se fonder dans les grandes villes. On adjoignit aux institutions allemandes des professeurs de français. Nos livres, bons ou mauvais, se répandirent de plus en plus. A Berlin, les fagitifs ouvrirent des librairies, créèrent des imprimeries françaises. Quelques journaux et revues en sortirent, comme la Bibliothèque germanique, dont la publication ne dura pas moins de trente-neuf ans, depuis 1720 jusqu'à 1759. Les proscrits s'étaient groupés sur plusieurs points de l'Allemagne et avaient formé des communes entières, notamment celles de Friederichsdorf et de Dornholzhausen, dans la Hesse, où l'on continue à parler notre langue.

Tant d'avantages matériels, une influence morale si étendue ne pouvaient manquer de faire naître l'envie, d'exciter même la haine. Les hideux ravages commis par les troupes françaises dans le Palatinat, en 1689, leur lutte de huit années contre l'Allemagne, jusqu'à la paix de Ryswick, la guerre de la succession d'Espagne, qui renouvela les hostilités trois ans après, furent des occasions et des prétextes qui permirent aux rancunes de se déchaîner. De nombreux, de venimeux pamphlets circulèrent dans tous les États germaniques. Ces livres et brochures, destinés à combattre notre influence, révèlent l'extension qu'elle avait prise. Un des énergumènes qui les rédigeaient épanche ainsi sa mauvaise humeur:

« Quel est celui d'entre nous, Allemands fourvoyés et dégénérés, qui a su se mettre en garde contre l'éclat trompeur de nos voisins? Qui n'a pas porté en France son argent et sa fortune héréditaire, le sang de nos campagnards et de nos bourgeois, qui ne l'y a point jeté par les fenètres, pour rapporter en échange des chiffons semblables aux toiles d'araignée, l'art de courber le dos comme les chats, de débiter mains compliments vulgaires, mais surtout

un esprit faux et léger, une bourse vide et, ce qui est plus fâcheux encore, une très-mauvaise conscience? Depuis je ne sais combien d'années, on ne pense, on ne dit, on ne rime, on ne chante, on ne désire, on n'ambitionne, on ne voit, on n'écoute, on ne flaire, on ne sent que des visages, des bouches, de la cuisine, des boissons et des immondices français. Notre bel idiome nous pue au nez. Nous avons banni le langage héroïque des Teutons, mis sur le pavois des singeries françaises. Nos enfants apprennent plutôt à lire le français que le catéchisme et le *Pater Noster*; à faire des courbettes, des grimaces et compliments français qu'à étudier la parole de Dieu.

Le Machiavel français (Machiavellus gallicus) emploie des termes plus injurieux encore; voici de quelle manière il caractérise notre politique : « C'est un oubli de Dieu et de ses commandements, une proscription de toute pudeur et de tout honneur, une guerre acharnée contre toutes les vertus, un anéantissement de la justice et des lois, une répudiation de la fidélité comme de la loyauté, une quintessence de toutes les hontes et de tous les vices, un modèle de trahison et de déloyauté, l'image de la corruption la plus impie. »

Un autre pamphlétaire signale les dangers de l'engouement pour la France : « Nous voulons défendre nos villes et nos campagnes, et nos adversaires dominent, asservissent depuis longtemps nos esprits; nos mœurs, notre langage, nos habillements, notre extérieur et notre intérieur sont devenus français. Et nous prétendons traiter, poursuivre les Français

comme des ennemis! Mais nul homme de bon sens ne mettra en doute que là où les intelligences sont captives, sont envahies par l'étranger, peu d'hommes combattront sérieusement pour l'indépendance, la foi et le salut de la patrie : beaucoup souhaitent, au contraire, la domination du peuple qu'ils admirent (1). »

« Parler presque toujours français, dit un politique de la même école, paraît une habitude sans inconvénient; mais il y a un poison caché au fond de cet usage. Les serviteurs français qui s'expriment bien, les lettres et correspondances, les romans et autres livres font pénétrer dans le cœur une estime et une affection particulières pour le peuple modèle (2). • Un patriote plus haineux et plus pratique chercha comment on pourrait abaisser notre pays, mettre un terme à notre influence. Croyant avoir fait de précieuses découvertes, il publia, en 1689, une brochure latine qui porte un de ces longs titres conformes au goût du temps: « Moyens admirables pour résister à l'ennemi le plus invétéré de l'empereur et de l'empire, diminuer la puissance, abattre l'orgueil du peuple français, et recouvrer sans peine les territoires perdus, par un Allemand sincère. A Germanopolis (3). » Les mesures que propose le gallophobe sont les suivantes;

<sup>(1)</sup> Das neugierige und vercenderte Deutschland (l'Allemagne curieuse et transformée), pages 208 et 213.

<sup>(2)</sup> Deuschlands Macht gegen angræzende Kænigreiche und Lænder.

<sup>(3)</sup> Media quibus abjuratissimo Cæsaris Imperiique hosti, Gallo, mirè resisti, ejus potentia et fastus infringi, amissaque facilius recuperari possunt, a sincero Germano. Germanopoli, 1689.

N'admettre aucun ambassadeur, aucun délégué français près des cours allemandes, aucun militaire de la même nation dans les troupes germaniques.

Probiber l'usage de la langue française, l'interdire surtout aux femmes, vu qu'on ne pourrait suffisamment exprimer les conséquences désastreuses de cette peste publique.

N'employer aucun chambellan, aucun valet de chambre français dans les cours des princes teutons.

Regarder comme suspect quiconque a des rapports intimes avec les Français.

Défendre aux savants indigènes de recevoir aucune pension du roi très-chrétien, attendu qu'ils se laissent éblouir par l'or étranger, puis corrompent l'intelligence de leurs élèves.

N'admettre, au surplus, et ne tolérer aucun Français en Allemagne, les traiter avec le dernier mépris, et faire de leur nom même une expression injurieuse.

Prohiber tout ce qui vient de France, particulièrement les modes, coutumes et usages.

Pour dernière précaution, entretenir perpétuellement une armée fédérale sur les bords du Rhin.

Ce teutomane n'y allait pas de main morte, comme on voit. Enfin, car nous ne voulons pas multiplier ces extraits, malgré leur importance pour l'histoire, l'auteur de l'*Allemagne curieuse et transformée* voulait qu'on s'abstint de visiter notre pays. « Qu'apprend notre jeunesse, quand effe a passé la frontière, s'écrie-t-il, sauf à baragouiner le français, à pratiquer les vains artifices de l'escrime, à danser, à faire des compliments? Parcourez l'empire et demandezvous ce que nous avons gagné, soit dans la guerre, soit dans la paix, depuis que nous avons reçu chez nous tant de Français, qui manient la cuillère bien mieux que la plume, l'épée ou tout autre honorable instrument? On leur accorde néanmoins de hauts emplois, parce qu'ils savent faire des simagrées, parce qu'ils mettent en œuvre la politique et les manéges de leur pays, achètent les places, corrompent les autorités. »

Tous ces expédients infaillibles devaient cependant échouer contre les lois qui président au développement de la civilisation, et l'influence française, propice à l'Allemagne, devait poursuivre dans le nord sa marche envahissante.

Dans le midi, l'Autriche lui barrait le passage. La haine, la méfiance et le despotisme le plus absolu défendaient de nos idées cette Chine catholique et diplomatique. Depuis la victoire de la faction ultramontaine, le gourdin régnait sans partage sur les diverses populations prosternées devant le trône des Habsbourgs. Les autocrates avaient emprunté à la Turquie, leur voisine, ce commode instrument de domination. Pour le moindre délit, on hatonnait les dociles et humbles sujets de la famille impériale. Le nombre régulier, officiel, des coups était de vingt-cinq. Mais les Bohêmes, supportant avec impatience ce genre de châtiment, on l'avait divisé pour eux en quart, demie et trois quarts de volée.

Selon la nature des fautes, les condamnés rece-

vaient la schlague au pilori, dans la cour d'une prison de femmes perdues, sous la porte cochère du palais de justice, ou dans une cellule, sans témoins, ce qui était regardé comme un adoucissement à la punition.

Énervé par le malheur, abruti par une éducation perfide, le peuple recevait tranquillement ces preuves d'intérêt et de sollicitude paternelle. Si la dignité humaine y gagnait peu, les Habsbourgs y trouvaient leur profit. En abaissant et dégradant la nation, ils fortifiaient leur autorité. Mais un semblable régime n'ouvrait pas la porte à notre influence, n'était guère en harmonie avec les idées qui fermentaient alors chez nous, qui préparaient la déclaration des droits de l'homme.

On servait, on adorait l'empereur ni plus ni moins qu'un dieu; il habitait son château comme un temple, et ne se montrait que de loin en loin aux mortels. Le cérémonial le plus inflexible, le plus minutieux, le plus fatigant, le plus monotone, était observé à son égard. L'étiquette espagnole s'y mêlait aux serviles procédés de la Turquie. Léopold et Charles VI témoignaient une vive horreur pour tout ce qui venait de France, les habits, le langage et les manières. Notre idiome, sous leur règne, était banni de la cour. On y parlait l'italien ou le dialecte spécial de Vienne, patois d'un accent très-prononcé. Le souverain et la noblesse portaient les mêmes vêtements qu'à Madrid: haut-de-chausses, justaucorps et manteau noirs, souliers et bas rouges.

Si quelqu'un osait paraître dans le salon impérial

en habit français, avec des bas de soie blancs, Charles VI ne se génait pas pour dire tout haut: « Voilà encore un de ces maudits Français! »

Le clergé entretenait soigneusement toutes les dispositions hostiles à notre pays. Nos libres manières, notre langage moqueur, le scepticisme que trahissaient nos habitudes, lui inspiraient une profonde aversion. Or, il était maître absolu de l'Autriche. Les États héréditaires, à eux seuls, renfermaient 1,500 monastères d'hommes et 500 de femmes. Les ordres mendiants occupaient le plus grand nombre de ces maisons; les franciscains en possédaient trois cents, les capucins deux cents. Mais nulle congrégation ne pouvait être comparée aux jésuites pour les revenus et les propriétés.

On déployait dans les cérémonies religieuses une pompe extraordinaire. Le pape ayant canonisé en 1729 Jean Népomuck, le plus saint homme qu'ait produit la Bohême, Prague et la capitale de l'Autriche se parèrent à l'envi pour célébrer ce grand événement. Les fêtes, auxquelles prirent part la cour, la noblesse et le peuple, ne durèrent pas moins de huit jours. A Vienne, une draperie couleur de pourpre ornait tout l'intérieur de la cathédrale. La population entière de la Bohême afflua dans les murs de Prague; quatre cents processions y arrivèrent, l'une après l'autre, de différentes villes, bannières déployées, au son des instruments et des cantiques. Elles apportaient les produits les plus remarquables de leur territoire. Bunzlau envoyait des grenats et des rubis, Prachin ses perles et son sable d'or, Czaslau du minerai d'argent, Grudim quelques morceaux de cristal, Leitmeritz du vin, Saaz des gerbes de blé, Rakonitz son sel gemme, Kænigsgrætz ses faisans, Pilsen un agneau blanc comme la neige, Kaurziem des arbres toujours verts. Une illumination prodigieuse fit resplendir les cent tours de Prague.

Peu de semaines, peu de jours se passaient, du reste, sans qu'une ou plusieurs processions défilassent dans les rues de Vienne, quittant une église, une chapelle ou un monastère, et s'acheminant vers un autre édifice de la capitale, gagnant un village voisin ou même un célèbre pèlerinage éloigné de quinze et vingt lieues. Beaucoup allaient adorer la statue miraculeuse de la Vierge, à Marienzell, dans la Styrie; toutes les jeunes femmes de l'Autriche venaient lui offrir en don leur anneau de mariage, afin de ne pas le perdre, ce qui était sans le moindre doute un expédient infaillible.

Mais de plus étranges spectacles frappaient les regards. On voyait fréquemment des individus dépouillés jusqu'à la ceinture, tenant à la main un martinet, parcourir les rues et les places de la capitale, en se flagellant avec une ardeur fanatique. Les yeux tournés vers le ciel, chantant des psaumes, remplissant l'air de cris et de soupirs, faisant couler leur sang sous les lanières expiatoires, ils campaient la nuit dans les carrefours, dans les cimetières et autour des couvents. D'autres enthousiastes, pour imiter le Sauveur, traînaient sur le pavé de grandes croix pendant le carême; plus la croix était énorme, plus la pénitence leur semblait méritoire, et ces vastes machines gênaient la circulation.

En 1652, Ferdinand III avait ordonné à tous les Autrichiens de s'agenouiller sur le passage du Saint-Sacrement; la désobéissance devait être punie d'amende, de confiscation et de peines corporelles. En 1730, la femme de l'ambassadeur prussien, qui se crut autorisée à ne pas tenir compte de cette injonction, vu sa foi religieuse et les priviléges attachés aux postes diplomatiques, faillit payer cher son acte d'indépendance.

Elle était dans son carrosse avec sa fille, lorsqu'un prêtre, portant le viatique à un malade, se trouva sur leur chemin. Elle fit arrêter sa voiture, mais n'en descendit pas. Ce témoignage incomplet de déférence choqua et irrita la multitude. Elle força les dames à quitter leur véhicule et à s'agenouiller sur la voie publique. M<sup>me</sup> Brand résistait, criait tout haut qu'elle était la femme de l'ambassadeur prussien, qu'on violait à son égard le droit des gens. La foule s'animait de plus en plus et aurait fini par la maltraiter, si des ecclésiastiques n'avaient eu le bon sens d'intervenir.

La cour de Berlin se plaignit, comme elle devait le faire. On arrêta quelques-uns des fanatiques, et Guillaume I<sup>er</sup> se contenta, pour toute réparation, de l'aveu de leur faute et du pardon qu'ils en sollicitèrent, humblement agenouillés devant son ambassadeur.

La position des diplomates qui professaient la religion orthodoxe, était peut-être moins agréable encore. L'empereur exigeait qu'ils prissent part à toutes ses dévotions, et elles étaient si longues, si tristes, si monotones, qu'elles eussent effrayé un reclus. Et voyez un peu les espiègleries de la fortune! Dans cette cour sévère, ponctuelle, monastique, la France était représentée, en 1726, par un esprit fort, par un galant personnage, préoccupé avant tout de ses plaisirs, par le duc de Richelieu enfin! Je vous laisse à penser la mine que faisait le spirituel seigneur, pendant les interminables offices auxquels sa charge le contraignait d'assister! Après le carême, il eut besoin de soulager son cœur et adressa au cardinal de Polignac la lettre suivante:

« J'ai mené ici une vie pieuse pendant le carême, qui ne m'a pas laissé libre un quart d'heure par jour, et j'avoue que si j'avais connu l'existence que mène ici un ambassadeur, rien dans la nature ne m'aurait déterminé à accepter cette place, où, sous prétexte d'invitations et de représentations aux chapelles, l'empereur se fait suivre par les ambassadeurs comme par ses valets de chambre. Il n'y a qu'un capucin, avec la santé la plus robuste, qui puisse résister à cette vie pendant le carême. Pour en donner une idée à Votre Éminence, j'ai été, de compte fait, depuis le dimanche des Rameaux jusqu'au mercredi d'après Pâques, cent heures à l'église avec l'empereur! M. le comte du Luc, qui avait été dix-huit mois ici, dont il avait passé neuf ou dix avant de faire son entrée et le reste à être malade, nous avait laissé ignorer ce trésor de dévotion, que je viens de découvrir à mes dépens. J'avoue que je pense que la dévotion veut un peu plus de liberté, et que cette contrainte inouïe que l'on éprouve ici et qui n'est dans aucune cour du monde, est pour moi quelque chose d'insoutenable et dont

je ne puis m'empêcher de marquer ma mauvaise humeur à Votre Éminence. »

Pauvre pinson des Gaules enfermé dans la cage des Habsbourgs, le duc de Richelieu, comme on voit, finissait par se désoler. Que lui répondait le dignitaire de l'Église? Ses consolations méritent d'être lues :

« Sur la peinture que vous me faites de la manière dont vous avez rempli tous les devoirs du carême, de la semaine sainte et de Pâques, je crois ne pouvoir mieux faire que de vous félicitèr d'en être sorti : peut-être n'en aviez-vous jamais fait autant de votre vie. Imaginez-vous précisément la même chose d'un cardinal à Rome. Il est vrai que nous sommes payés pour cela. »

L'aveu est leste et piquant. Un prince de l'Église déclarer à l'ami, au prôneur de Voltaire, que ses émoluments seuls lui donnent le courage de supporter les saintes expiations du carême! Le prélat n'était point, quand il écrivait ces lignes, sous l'influence du zèle pieux qui le fit entrer en guerre contre Lucrèce.

## CHAPITRE XVIII.

L'IMPÉRATRICE MARIE-THÉRÈSE; SA DÉVOTION EXALTÉE, SON INTOLÉRANCE.

Lorsque Marie-Thérèse monta, en 1741, sur le tertre du serment, non loin de Presbourg, on put croire que l'Autriche allait se rajeunir, entrer dans une nouvelle ère de force, de gloire et de prospérité. Autour de l'éminence se pressait l'aristocratie hongroise, avec son costume pittoresque et ses magnifiques chevaux. Les belles formes de l'impératrice, l'éclat de son teint, ses traits charmants, ses yeux gris qu'animait la plus vive expression, rappelaient le noble type et les grâces de sa mère, Élisabeth de Brunswick, et ne tenaient en rien des Habsbourgs. L'émotion de la cérémonie, la chaleur du jour, avaient, pour ainsi dire, coloré son visage d'un reflet céleste. L'inquiétude que lui causait la ligue redoutable formée contre elle, l'espoir de vaincre, la résolution d'apporter dans la lutte un courage inflexible, ajoutaient à son prestige naturel l'élévation et l'intérêt des sentiments dramatiques. Sa haute taille, ses longs cheveux blonds qui tombaient en flots d'or sur ses épaules, sa robe de brocard, son manteau de velours cramoisi doublé d'hermine, achevaient de lui donner une physionomie imposante et presque surhumaine. Lorsqu'enfin, saisissant l'épée nue de saint Étienne avec une impatience héroïque, elle jura d'observer fidèlement les lois et coutumes des Magyars, puis traçant dans l'air une croix vers les quatre points de l'horizon, promit de défendre le pays contre tous ses adversaires, de quelque lieu qu'ils vinssent, un frémissement d'admiration parcourut l'assemblée, des cris d'enthousiasme et des protestations de dévouement saluèrent la jeune reine.

Et cependant l'heureux avenir dont elle semblait le pronostic et le gage ne devait point se réaliser. Sans doute Marie-Thérèse sauva la monarchie avec l'aide des Hongrois; mais elle ne la sauva que des ennemis du dehors. Elle ne guérit pas les maux intérieurs qui la rongeaient, elle n'anéantit pas l'influence déplorable des vieux principes, elle ne sut régénérer ni le gouvernement ni la nation. Dans ce corps jeune et gracieux habitait l'esprit des ruines; la fraîcheur du visage masquait la décrépitude des idées; le sombre génie espagnol, la mesquine et intolérante dévotion de Ferdinand II, obsédaient Marie-Thérèse comme deux fantômes, lui inspiraient la plupart de ses actions, de ses discours, de ses mesures politiques.

Elle consacrait habituellement cinq heures par jour à de pieux exercices, et même davantage. Si étrange que cela puisse paraître dans une souveraine d'ailleurs très-active, très-occupée, le fait n'admet pas le moindre doute, attesté comme il l'est par de nombreux témoins. Son ardeur superstitieuse augmentait avec les années. Au mois de mars 1778, elle demeura trois heures agenouillée en public, dans la

cathédrale dè Vienne, pendant qu'elle priait le Seigneur de détourner la guerre dont elle était menacée pour la succession de Bavière. Une de ses filles, l'archiduchesse Élisabeth, confia un jour à une dame que quand elle suivait sa mère à la chapelle, la séance durait si longtemps qu'elle ne comprenait plus ni ce qu'elle disait, ni ce qu'elle entendait.

Pendant le carême, l'impératrice exécutait opiniâtrément les prescriptions de l'Église. Nulle carmélite n'observait un jeûne plus rigoureux, ne se mortifiait avec une plus ardente exaltation. Les archiduchesses étaient contraintes d'imiter son abstinence, de se livrer aux mêmes excès de piété. Cette dévotion monacale n'était pas toujours de leur goût. L'une d'elles en fut victime dans des circonstances vraiment tragiques.

L'archiduchesse Josèphe, la sixième fille de l'impératrice, charmait tous les yeux par sa beauté, gagnait tous les cœurs par ses manières affables. Le roi de Sicile, Ferdinand IV, avait demandé la main de sa sœur aînée, l'archiduchesse Jeanne. Mais celle-ci était morte en 1762, avant l'époque fixée pour le mariage. Au bout de quelques années, on décida que l'aimable Josèphe la remplacerait. La fiancée devait partir-le 15 septembre 1767, et on avait terminé les apprêts de son voyage lorsqu'une lugubre scène de piété les rendit superflus.

Marie-Thérèse ne voulait point qu'elle abandonnât l'Autriche sans s'être conformée à l'usage de la famille, et avoir accompli ses dévotions parmi les tombeaux de ses aïeux, dans l'église des capucins. Elle

exigea donc absolument que sa fille allat se mettre en prière sous les voûtes sépulcrales. Josèphe éprouvait une grande répugnance à obéir et comme un pressentiment de sa fin malheureuse. Elle supplia sa mère de ne pas lui imposer une si triste cérémonie, dont la détournait une horreur insurmontable et un effroi mystérieux. L'autocrate ne se laissa pas plus émouvoir que le destin. L'archiduchesse fondit en larmes pendant qu'elle montait dans la voiture qui allait la conduire au monastère, et descendit en frissonnant les marches du caveau funèbre.

Trois mois auparavant, sa belle-sœur, la seconde femme de l'empereur Joseph II, y avait été ensevelie. Elle était morte de la petite vérole, ce fléau de la maison d'Autriche, auquel n'ont pu résister les Habsbourgs. La maladie avait exercé de tels ravages sur la princesse, que l'opération de l'embaumement avait été jugée impraticable. Sa chair répandait une affreuse odeur: le bruit courait même dans le peuple que, malgré toutes les mesures sanitaires, les miasmes du cadavre infectaient encore le souterrain. L'événement confirma cette opinion. A peine l'archiduchesse eut-elle quitté les salles ténébreuses, qu'elle fut prise d'un sourd malaise. Bientôt la petite vérole se déclara; les efforts de la science échouèrent contre ce mal terrible, et, le 15 octobre, un mois après le jour fixé pour son départ, la jeune princesse rendait le dernier soupir. Les couronnes que l'on dépose sur les tombeaux remplacèrent pour elle la couronne nuptiale, et les cierges funèbres lui tinrent lieu d'illuminations.

Le cœur d'une mère, si fortifié qu'il puisse être contre les sentiments naturels, ne reçoit pas sans frémir de pareils coups. L'impératrice, depuis ce temps, alla seule prier Dieu dans la sombre nécropole. Mais elle n'exempta ses filles que de cette lugubre cérémonie. Partout ailleurs, il fallait qu'elles imitassent sa dévotion exagérée. Si elles manquaient à un exercice pieux, elle témoignait hautement sa mauvaise humeur, s'informait des causes de leur absence et les réprimandait le jour suivant.

Comme le remarque très-bien le touriste anglais Wraxal, son éducation et ses goûts la destinaient à porter la crosse d'une abbesse plutôt qu'à gouverner un empire.

Les hérétiques de toutes les confessions lui inspiraient une vive répugnance. Elle croyait fermement que pas un seul n'entrerait dans le ciel et que la miséricorde divine serait sourde pour eux. Mais elle détestait particulièrement les Anglais, qui lui semblaient plus opiniâtres que les autres, plus éloignés de la vraie croyance et du repentir. Lorsque son dernier fils, l'archiduc Maximilien, voulut visiter la France et les Pays-Bas, elle lui enjoignit de ne franchir la mer sous aucun prétexte. La crainte qu'il ne se laissât infecter par les principes et les mœurs irréligieuses de la Grande-Bretagne, qu'il ne perdît de sa foi, de son humilité catholiques, motivait cette rigoureuse défense. Elle exigea une promesse semblable de l'empereur Joseph II, lorsqu'il se rendit à Paris en 1777. « Les Anglais, lui dit-élle, sont presque sans exception des incrédules, des libres-penseurs et des déistes. Je tremble que des rapports avec un tel peuple ne souillent ton caractère, n'ébranlent ta confiance dans tout ce que les chrétiens demeurés fidèles regardent comme sacré.

Lorsque la vieillesse et une obésité monstrueuse devinrent des obstacles insurmontables qui empêchaient Marie-Thérèse d'aller à l'église et même à son oratoire, il fallut prendre des mesures pour que ses pieuses habitudes n'en souffrissent point. Depuis la mort de son mari, elle ne quittait plus le troisième étage du palais. Au-dessous de sa chambre, on arrangea une chapelle. Quand l'heure de la messe arrivait, un mécanisme faisait ouvrir le plancher. Le prêtre montait à l'autel, et Marie-Thérèse suivait l'office divin sans quitter son fauteuil.

Son extrême dévotion eut des conséquences fâcheuses pour ses sujets. La première fut un prosélytisme violent, austère, minutieux et infatigable. Il existait en Autriche, depuis longues années, une pieuse fondation possédant un revenu de 600,000 florins, qu'on distribuait en pensions aux renégats du protestantisme. Une grande faveur entourait cette classe d'hommes sous le règne de l'impératrice; pour les non-catholiques opiniâtres, c'était beaucoup d'étre soufferts. Invoquant un droit prétendu de réformer les esprits et les mœurs, Marie-Thérèse poussa l'intolérance jusqu'à faire saisir les luthériens, encore assez nombreux, qui habitaient l'Autriche supérieure, la Styrie et la Carinthie, pour les interner dans le Bannat et la Transylvanie, où la race saxonne jouissait de la liberté religieuse; elle appelait cette tyrannique

mesure des transplantations, assimilant les hommes aux végétaux. Mais les végétaux meurent sans souffrir; les hommes endurent de longues souffrances avant les douleurs suprêmes de l'agonie. Qu'importait à la fanatique souveraine? Les pauvres dissidents étaient obligés de vendre leurs biens pour des prix dérisoires, pour les sommes qu'on voulait leur offrir. Dans les provinces, où on les jetait ainsi qu'un rebut, ils ne trouvaient ni terres, ni travail, ni ressources: les pays de montagnes sont toujours très-pauvres. Ils mangeaient donc le peu de numéraire qu'ils avaient apporté avec eux, puis l'indigence ouvrait un soir leur porte, venait comme un spectre s'asseoir à leur foyer, joignait ses tortures aux chagrins de l'exil et de la persécution. Ils finissaient par succomber, après d'inutiles efforts pour lutter contre un malheur sans issue.

Dans les provinces, des commissions religieuses surveillaient âprement les luthériens et les calvinistes. On leur enlevait de force les livres où se trouvaient exposées leurs doctrines, on les empêchait de communiquer leurs principes à leurs enfants. « Malgré cela, écrit le grand-chancelier Fürst, il y a encore un nombre infini de protestants qui gardent en secret leurs opinions et ne se soumettent au catholicisme que d'une manière extérieure. »

La seconde conséquence fâcheuse produite par l'exaltation de l'impératrice, c'était une sollicitude oppressive pour le salut et la moralité de ses sujets. Elle enlevait sans scrupules à leurs familles d'opulentes héritières qui professaient le luthéranisme, les en-

fermait dans des cloîtres, et les mariait ensuite avec des courtisans dévoués au système orthodoxe. Ainsi fut traitée la comtesse Banffy, par exemple, dont le frère avait abjuré le protestantisme et devint plus tard gouverneur de la Transylvanie. La jeune personne était élevée dans cette province, sous les yeux d'une parente qui lui communiquait son zèle pour le calvinisme. Les deux orphelins appartenaient à une puissante famille, possédant de nombreux domaines sur les bords de la Samos et de la Maros : ils formaient les derniers rejetons de la branche aînée. Tous ces motifs n'arrêtèrent point Marie-Thérèse. Elle envoya un escadron s'emparer de la comtesse, la fit amener à Vienne et instruire dans les principes ultramontains. Son éducation terminée, elle l'enrôla parmi ses dames d'honneur, et la maria, en 1778, au comte Jean Esterhazy, son compatriote, mort seulement de nos jours, pendant l'année 1831.

Marie-Thérèse multipliait ces mariages forcés, qui produisaient tantôt des effets ridicules, tantôt des effets déplorables. Elle unit de la sorte, par mesure administrative, un homme qu'elle protégeait depuis l'enfance, le comte François Esterhazy, d'un caractère doux et tranquille, avec une Starhemberg, femme charmante d'ailleurs, mais colère, farouche et indomptable. Un hardi galant, nommé Schulenburg, ne tarda point à l'enlever et à la conduire en Suisse. Marie-Thérèse les fit réclamer par son ambassadeur. La Confédération livra les amoureux transfuges. Le délinquant fut condamné à mort comme séducteur. Mais le mari, que cette heureuse aventure délivrait

pour toujours de sa femme, ne voulut pas que le jeune homme fût si mal récompensé d'un éminent service. Il intercéda, obtint sa grâce, le combla de remerciements et de prévenances (1).

Chaque année on saisissait des bandes de filles publiques ou de femmes légères, que l'impératrice faisait transporter dans la Croatie et la Slavonie, sans examiner si ce n'était pas corrompre les mœurs de certaines provinces, pour améliorer celles des grandes villes et de la capitale. Une institution bizarre témoigna de son zèle pudique. Elle forma cinquante commissions de chasteté, qui devaient surveiller jour et nuit les mœurs de ses sujets. Les membres de cette police virginale parcouraient sans cesse les rues et les places de Vienne, arrêtaient, conduisaient au violon toutes les femmes qui osaient se montrer seules en public. Si décents que fussent leur costume et leur maintien, si pressantes que fussent les nécessités qui les contraignaient de sortir, qu'elles cherchassent des moyens d'existence ou reportassent de l'ouvrage terminé, il leur fallait suivre au corps-de-garde la vertueuse milice. Un seul moyen leur assurait une libre circulation, c'était de porter ostensiblement un rosaire et un livre de messe, comme si elles se rendaient à l'église.

Les jeunes débauchés, adversaires naturels des candides gardiens, subissaient de durs châtiments. Ainsi, en 1752, une société de libertins, qui ne respectaient ni les lois de l'abstinence ni celles de la mo-

<sup>(1)</sup> Vchse, Geschichte des æstreichischen Hofs, t. VII, p. 306.

destie, furent arrêtés à Nussdorf, près de Vienne, lieu habituel de leurs réunions. Parmi eux se trouvaient les deux fils du bourgmestre de Dantzig. Leur père offrit pour les sauver une somme importante. La dernière des Habsbourgs se montra inexorable. Les prévenus expièrent au carcan leur amour de la bonne chère et des jolies filles.

## CHAPITRE XIX.

FRANÇOIS DE LORRAINE, EMPEREUR D'ALLEMAGNE; TENDRESSE PASSIONNÉE DE MARIE-THÉRÈSE POUR LUI; PREMIÈRES RÉFORMES.

Un secret motif poussait l'ardente souveraine à déployer cette rigueur. Il s'en fallait bien que son mari se piquât de lui être fidèle. Nul visage gracieux ne le laissait indifférent, nul aimable sourire n'échappait à son attention. Dévote et passionnée, l'impératrice lui gardait toute sa tendresse, abdiquait par scrupules religieux ses droits de représailles. Sa piété veillait sur son amour, le concentrait dans son cœur et l'y faisait brûler comme une flamme dévorante. Une lettre officielle, écrite en français par le comte de Podewill, le 10 janvier 1747, prouve que l'on savait à quoi s'en tenir sur cet article:

« Il est constant, dit l'ambassadeur, qu'elle est fort jalouse de son époux et qu'elle fait tout au monde pour empêcher qu'il ne prenne quelque attachement. Elle a fait fort mauvais visage à certaines dames à qui l'empereur commençait à en conter. Elle voudrait, par le même principe, bannir toute galanterie de sa cour. Elle marque beaucoup de mépris pour les

semmes qui ont des intrigues, et en témoigne presque autant pour les hommes qui les recherchent. Je sais qu'un jour elle a parlé fort vivement au comte d'Esterhazy, pour lequel elle a beaucoup d'amitié et qui est de toutes ses parties de jeu, au sujet d'une intrigue qu'il a avec la femme du comte d'Althann. Elle cherche à éloigner de l'empereur tous ceux qui donnent dans la galanterie, et l'on prétend que le comte de Colloredo (le vice-chancelier), qui en fait profession, ne parviendra jamais à être bien dans son esprit. Il a même été pendant un temps dans une espèce de disgrâce pour avoir fait quelques parties de plaisir avec le prince. La même chose est encore arrivée à plusieurs autres. Elle voudrait faire un ménage bourgeois. » Les commissions de chasteté lui servaient à connaître toutes les actions, toutes les démarches de François Ier, les pudiques agents surveillant la fidélité du prince. De sorte que plusieurs royaumes étaient mis en pénitence pour les galanteries de l'empereur et pour que son amour fût réservé, autant que possible, à la tendresse jalouse de sa femme!

L'exaltation religieuse à laquelle s'abandonnait Marie-Thérèse avait cette conséquence regrettable qu'elle la faisait sans cesse tomber dans les piéges des hypocrites. Sa sincérité même leur venait en aide. Comme elle assistait publiquement aux offices, les papelards avaient soin de s'y trouver en même temps qu'elle. Là, ils ne négligeaient rien pour éveiller son attention. Ils s'agenouillaient à portée de sa vue, se prosternaient sur le visage, tenaient les bras levés comme

par esprit de mortification, récitaient leurs prières avec une feinte ardeur, avec des élans et des soupirs continuels. Rédiger ou traduire des œuvres pieuses, des traités de dévotion, était encore un sûr moyen de lui plaire, d'obtenir sa protection et ses bonnes grâces. Les courtisans ne dédaignaient aucun acte d'hypocrisie pour se mettre en faveur, pour parvenir au but de leur convoitise. Les femmes de chambre et les valets dé pied trafiquaient de leur influence sur l'impératrice ou du privilége de lui parler qu'ils devaient à leur place : ils lui recommandaient de béats personnages, tout confits en sainteté, qui leur avaient d'abord graissé la patte. Marie-Thérèse leur octroyait au nom du ciel de terrestres avantages. Quelquefois cependant ses caméristes étaient, comme elle, abusées par des tartuffes. Ceux-ci'alors atteignaient d'autant mieux leur but qu'ils jouaient double jeu.

La piété de la souveraine prit un caractère plus sombre, plus fervent, plus espagnol, en un mot, après la fin soudaine de son mari bien-aimé. Le 18 août 1765, François mourait d'une attaque d'apoplexie dans le château royal d'Inspruck, où il était allé pour célébrer les noces de son second fils, plus tard grandduc de Toscane, puis empereur sous le nom de Léopold II. Il tomba commé frappé du tonnerre et expira instantanément. Rien ne put consoler sa femme, malgré le courage qu'elle montra en préparant elle-même son linceul. Elle ne voulut voir personne pendant plusieurs jours et hâta les apprêts du convoi, qui devait transporter à Vienne le corps du défunt sur l'Inn et sur le Danube.

Ce malheur inopiné attrista aussi profondément là dernière maîtresse de l'empereur, la ravissante princesse Auersperg. Elle avait suivi la cour dans le Tyrol. Une occasion solennelle mit bientôt les deux rivales en'présence. La flottille mortuaire était amarrée devant Hall, attendant l'ordre du départ. L'impératrice voulut se montrer une fois encore avant le sinistre voyage. Quand effe sortit de son cabinet, elle trouva tous les seigneurs et toutes les nobles dames rangés sur sa droite; à gauche se tenait seule la princesse Auersperg, évitée comme une proscrite par ce monde astucieux. Elle était complétement habillée de noir, et son long voile ne cachait pas les pleurs qui brillaient sur ses joues. Un sourire dédaigneux effleura les traits de la veuve, pendant qu'elle examinait la foule des courtisans. Presque tous avaient montré pour la favorite une complaisance sans bornes, quand elle exerçait une influence due à sa beauté. Pas un seul maintenant ne voulait avoir l'air de la connaître. Après avoir constaté leur servile inquiétude, Marie-Thérèse, s'approchant de la délaissée, lui tendit la main et lui adressa tout haut ces paroles : « Nous avons réellement beaucoup perdu, ma chère! » Elle honora ensuite de quelques mots, suivant l'ordre et le rang, les autres personnages groupés à sa droite. Aussitôt la cour entière se pressa autour de la jeune femme qu'elle évitait cinq minutes auparavant.

Marie-Thérèse fit transformer en chapelle la salle où était mort l'empereur; on construisit l'autel à l'endroit même où il avait cessé de vivre: Une troupe de nonnes eut mission d'y prier constamment pour l'âme du défunt.

Pendant quinze ans, l'impératrice porta le deuil le plus sévère. Elle se fit couper les cheveux, comme si elle appartenait à un ordre monastique; ses habits, ses tentures, ses équipages étaient invariablement noirs. Elle abandonna le premier étage du palais de Vienne, qu'elle habitait avec son mari, et se fixa au troisième. On en couvrit toutes les murailles de velours noir. Le 18 de chaque mois, elle se renfermait dans ses appartements et n'était visible pour personne; elle passait de même tout le mois d'août, pendant lequel l'empereur avait si subitement échappé à son affection. Elle restait donc séquestrée, inabordable, quarante-deux jours par an.

Elle avait fait construire d'avance son tombeau près du tombeau de François, graver son inscription funèbre, où manquait seulement la dernière date. L'heure n'avait qu'à sonner, elle pouvait partir : sa demeure était prête dans la région de l'éternel silence. Vers la fin de sa vie, elle passait chaque jour des heures entières au milieu d'une sombre chapelle, devant un crucifix qu'ornaient, pour toute décoration, des têtes de mort. A droite se trouvait l'image de l'empereur, exécutée après son décès; à gauche, l'image de l'impératrice elle-même, comme elle devait paraître quand les crises de l'agonie auraient terminé son règne. Incapable de se mouvoir, elle se fit plusieurs fois descendre, au moyen d'un fauteuil porté par des câbles, dans le souterrain où dormait pour toujours son cher François. Pendant une dernière visite,

lorsqu'on allait enlever la princesse, les cordes se rompirent. Cet accident lui parut un pronostic. Il veut me retenir! s'écria-t-elle. Oh! je viendrai bientôt! Duelques jours après, effectivement, elle tomba malade, et mourut, le 29 novembre 1780, à l'âge de soixante-quatre ans.

Marie-Thérèse n'était point une femme ordinaire: elle avait une intelligence forte, une imagination puissante, une activité que rien ne fatiguait, un courage indomptable. Malgré la dévotion excessive qu'on lui avait inspirée dès son enfance, grâce aux traditions espagnoles des Habsbourgs et aux manœuvres des jésuites, la superstition diminua sous son règne. L'impératrice modéra la violence de l'édit par lequel Ferdinand III avait ordonné de se mettre à genoux sur le passage du Saint-Sacrement, quel que fût l'état du ciel et du pavé. On limita aux piétons la nécessité d'obéir. Pour les personnes en équipage, il leur suffit de se découvrir la tête et de s'incliner dans l'attitude d'un homme qui salue. Les dévots ne profitaient point de cette tolérance: ils descendaient de voiture et se prosternaient devant l'ostensoir. Les indifférents, les libres-penseurs faisaient tourner bride, quand ils entendaient la clochette du sacristain. Les gens riches obtinrent aussi la faveur de suivre les processions et pèlerinages dans leurs carrosses; la longueur de la route donnait souvent de l'importance à ce privilége.

Marie-Thérèse diminua en outre, avec le concours du pape, le nombre des fêtes religieuses, qui s'étaient multipliées au delà de toute mesure. Ni le clergé cependant ni le peuple ne voulurent admettre cette réforme. Elle augmentait dans les campagnes les jours de corvée, elle blessait dans les villes le plus puissant de tous les démons qui oppriment l'humanité: le génie de la routine. Personne ne voulait faire usage des facilités nouvelles accordées au travail. Il fallut que le gouvernement exigeat, comme l'accomplissement d'un devoir, ce que la bulle octroyait comme une liberté. Il ordonna de poursuivre la construction des monuments publics, le théâtre du palais entre autres, pendant les jours consacrés auparayant à l'oisiveté. La police força les commerçants d'ouvrir les boutiques; mais cette mesure n'atteignit point le but qu'on se proposait: les boutiques demeurèrent ouvertes, seulement nul acheteur n'y entra, ou si quelqu'un, par hasard, violait cette muette coalition, les marchands l'arrêtaient tout court en lui demandant des prix fabuleux. Qui l'emporta du gouvernement ou de la sottise publique? Ce fut la sottise. L'autorité, de guerre lasse, fut réduite à laisser le bourbeux torrent suivre son cours; mais elle empêcha les dévots de se flageller dans les rues et d'y traîner sur leur dos des croix énormes.

Une influence décisive étouffait dans le cœur de Marie-Thérèse la vieille haine des Habsbourgs pour la France, et lui faisait tourner en souriant les yeux vers ce pays jadis abhorré. L'empereur, qu'elle ido-lâtrait, dont elle n'eut pas moins de seize enfants, cinq fils et onze filles, appartenait à une vieille race française: le sang des Guises se mêlait dans ses veines au sang des Bourbons. Par son père, il était le petit-fils du célèbre Charles de Lorraine, qui eut, avec Jean

Sobieski, la gloire de forcer les Turcs à lever le siège de Vienne. Sa mère était fille du duc d'Orléans, frère de Louis XIV. Né en France, le 8 décembre 1708, il avait déjà treize aus lorsqu'il fut emmené dans la capitale de l'Autriche. Il y vit grandir sous ses yeux sa future épouse. En 1729, son père étant mort, il alla prendre possession de la Lorraine et prêter, comme vassal, le serment d'allégeance à Louis XV pour le duché de Bar. Sept ans après, Charles VI l'unissait avec sa fille unique, Marie-Thérèse, qui devait hériter de toutes ses couronnes et avait alors yingtsept ans accomplis. En 1737, le jeune prince céda la Lorraine à la France moyennant le duché de Toscane, où venait de s'éteindre la famille des Médicis. Sa femme, devenue souveraine, le fit nommer empereur d'Allemagne le 13 septembre 1745.

François I<sup>er</sup> introduisit à la cour autrichienne les manières, les goûts, l'idiome et le costume français. Les hommes de son pays n'ont point en général la mémoire des mots; il leur ressemblait à cet égard, comme sous beaucoup d'autres rapports, et ne put jamais apprendre l'allemand. Il fallut bien que la haute société apprît la langue maternelle de l'empereur. Elle continua cependant à faire usage de l'italien, qui avait été longtemps de mode, et commença en outre à se familiariser avec l'anglais.

François de Lorraine avait dans ses habitudes et ses façons d'agir un laisser-aller qui dépassait souvent les bornes de la convenance. Toute espèce de gêne lui était insupportable. Il traitait si familièrement, même en public, les personnes avec lesquelles il était

lié, qu'elles lui manquaient parfois de respect. L'étiquette espagnole lui inspirait la plus profonde horreur; il ne parvint cependant à l'abolir qu'en partie: la lectrice de Marie-Thérèse, pour offrir un exemple, continua de remplir ses fonctions à genoux. Mais, en ce qui le concernait personnellement, il la supprima tout à fait. Il ne voulut pas permettre, notamment, que les dames lui baisassent la main, comme l'exigeait la tradition. Il renonça d'abord au costume espagnol pour les jours ordinaires, puis pour les jours de fête. Dans les occasions les plus solentelles, il se montrait fort simplement vêtu; ses magnifiques pierreries le distinguaient seules du moindre courtisan.

Sa sobriété formait aussi contraste avec la gloutonnerie allemande. Ses plaisirs principaux étaient la chasse, dont il raffolait, le billard, le jeu de ballon, les dés et le pharaon. Il témoignait d'ailleurs à ses compatriotes une grande amitié: on ne le voyait guère entouré que de Lorrains et de Hongrois. Pendant la guerre contre les Turcs, en 1737 et 1738, les Magyars lui avaient inspiré la plus haute opinion de leur caractère et de leur valeur: il fut toujours leur soutien et leur panégyriste auprès de Marie-Thérèse.

Lorsque la nation se fut levée en masse, pendant l'année 1742, pour sauver l'Autriche, l'estime et la préférence que leur marquait déjà la princesse, malgré la haineuse politique suivie jusqu'alors envers eux par les Habsbourgs, devint de l'affection et de la reconnaissance. Quelques minutes avant de mourir, elle exprimait encore sa gratitude pour eux et pour le prince de Kaunitz. Pouvait-elle prévoir, hélas! qu'un

jour ses descendants traiteraient comme des forçats et des bandits ce peuple de heros?

L'action de la France aurait été bien plus vive sous son règne, si le prince lorrain avait été dans le palais autre chose qu'un mari. La descendante de Charles-Quint se montrait en politique aussi jalouse qu'en amour: elle ne voulait partager ni l'exercice du pouvoir, ni la tendresse de François. Elle l'avait cependant fait élire empereur d'Allemagne, et l'avait de plus nommé co-régent de ses États. Mais ce n'étaient que des cajolèries adressées à l'époux, dans le but d'augmenter sa passion, de le rendre plus aimable et plus fidèle. L'autocrate n'entendait pas qu'il prît ses titres au sérieux. Dans les grandes solennités, il s'éclipsait, il restait avec les dames et avait coutume de leur dire: « J'attends près de vous que la cour s'en aille. L'impératrice et mes enfants composent la famille impériale. Je' suis un simple particulier. »

Il était d'ailleurs si timide qu'il baissait presque toujours les yeux; si doux, que dans les petites querelles de ménage il cédait habituellement ou faisait les premières avances pour amener la réconciliation. Il assistait aux séances du conseil aulique, mais n'y jouait guère que le rôle de comparse. Quand il voulait donner sérieusement son avis sur une affaire, et que son opinion ne se trouvait pas conforme à celle de son impérieuse moitié, elle le chapitrait sans miséricorde. Dans une dépêche du comte de Podewil, écrite en français, on lit ce passage caractéristique:

« Il m'a été assuré de bonne part qu'un jour, dans une conférence, l'impératrice ayant soutenu avec

beaucoup de chaleur une opinion contre l'avis de ses ministres, et l'empereur en ayant dit son sentiment, l'impératrice lui imposa silence d'une manière fort dure, en lui témoignant qu'il ne devait pas se mêler d'affaires auxquelles il n'entendait rien.

Quoique tenu ainsi en tutelle, le docile empereur, par la prédilection qu'il avait inspirée à Marie-Thérèse pour les Français, n'en exerça pas moins sur la politique autrichienne une remarquable influence. Il s'opposa cependant à l'alliance de 1756 entre la cour de Vienne et la cour de Versailles. L'impératrice eut la condescendance de flatter dans une lettre la marquise de Pompadour. Les deux États ne promirent d'abord que de se défendre mutuellement contre leurs adversaires; mais bientôt l'alliance devint offensive et eut pour premier résultat la guerre de Sept-Ans, où Louis XV, où le duc de Choiseul, son ministre, abandonnant les sages traditions de Henri IV, de Richelieu et de Louis XIV, travaillaient à consolider notre ennemie séculaire, à empêcher Frédéric II de former dans le Nord une puissance capable de la tenir en respect, d'affranchir tous les princes germaniques. Les causes de regrets ne se firent pas attendre: la France prodigua son or et ses soldats pendant une lutte cruelle, sans obtenir le moindre avantage.

Mais la glace était rompue entre les deux cours. Cette première alliance détermina Marie-Thérèse à unir trois de ses filles avec des Bourbons.

La première fut l'archiduchesse Caroline. On la maria, en 1768, au roi de Naples, Ferdinand IV, le même qui avait dû épouser la princesse Jeanne et la

princesse Josèphe, mortes toutes deux avant la cérémonie. Elles avaient peu perdu en ne portant pas la couronne nuptiale, leur futur n'ayant point les qualités qui eussent pu les rendre heureuses. L'impératrice elle-même le jugeait ainsi; elle écrivait en 1763, à la comtesse de Lerchenfeld: « Je regarde la pauvre Josèphe comme un sacrifice de politique: pourveu que'elle fasse son devoir envers Dieu et son époux, et qu'elle fasse son salut, dût-elle même être malheureuse, je serois contente (1). » Ces paroles cruelles semblaient appeler un châtiment: le sacrifice fut plus amer que ne l'avait pensé l'autocrate; elle avait renoncé pour sa fille au bonheur en ce monde: ce fut la princesse même que le sort enleva!

Quand on apprit à Ferdinand la mort de sa seconde fiancée, il en témoigna beaucoup d'humeur. Ses seules occupations, ses uniques plaisirs, étaient la chasse et la pêche. Les convenances exigeaient qu'il s'abstint de l'une et de l'autre pour le moins pendant tout un jour. Comment parviendrait-il dès lors à tuer le temps? Ses flatteurs cherchèrent un moyen de le distraire. Ni le billard ni les cartes ne réussirent. Aucun projet d'amusement ne lui souriait, lorsque enfin un gentil-homme s'avisa de dire sans trop peser ses paroles:

«Si nous imitions l'enterrement de la princesse?» Le roi de Sicile trouva l'idée charmante et délicate. Un jeune courtisan imberbe et d'apparence féminine devint l'acteur principal de la mascarade. On l'habilla

<sup>(1)</sup> Comme la lettre est en français, nous avons conservé la rédaction de Marie-Thérèse et ses fautes d'orthographe.

en archiduchesse, on l'étendit sur une civière, les mains et la figure découvertes; puis, pour imiter les marques de la petite vérole, on lui moucheta la peau de gouttes de chocolat. L'ambassadeur d'Angleterre fut invité à la cérémonie. L'auguste personnage menait le deuil; le cortége circula dans les chambres les plus somptueuses du palais de Portici; William Hamilton, qui chassait presque toujours avec le roi, eut mission de présider aux compliments et visites de condoléance. Le prince fut enchanté de cette burlesque parade. Voilà comment il déplorait la triste fin d'une jeune personne accomplie!

Aux deux fiancées soustraites par la mort à une si fâcheuse alliance, la cour de Vienne substitua l'archiduchesse Caroline. Le mariage eut lieu le 12 mai 1768. Le lendemain, de très-bonne heure, Ferdinand quittait le lit nuptial pour aller à la chasse. Ses courtisans lui demandèrent si sa femme était de son goût. — « Oh! répliqua-t-il négligemment, elle dort comme une morte et sue comme un pourceau (dorme come un ammazata e suda come un porco). » Un des spectacles qu'il donnait souvent à sa jeune épouse, c'était la scène triomphante qui terminait ses chasses : on accumulait devant lui toutes les pièces de gibier, on en formait un monticule. Le roi ôtait son habit, endossait une camisole de flanelle, et, le couteau de chasse à la main, se précipitait sur la venaison massacrée. Alors, il taillait, il dépeçait les animaux, il leur fendait le ventre, il tirait leurs entrailles et les amoncelait près de lui, à hauteur d'homme. Le tertre nauséabond fumait au soleil, pendant que le prince, poursuivant sa besogne, couvrait de sang ses mains, sa figure et ses habits.

Un épisode non moins remarquable formait le dénoûment ordinaire de ses festins: lorsqu'il s'était copieusement repu et que l'abondance de la nourriture chassait le dîner de la veille, il l'annonçait tout haut à ses convives: « J'ai bien dîné, il me faut maintenant une bonne évacuation, » disait-il (sono ben pranzato, adesso bisogna una buona panciata). Et, choisissant les personnes qu'il voulait honorer, il les menait dans un lieu qu'environne habituellement plus de mystère. Là, pendant que Sa Majesté royale cédait aux inspirations de la nature, ses courtisans s'efforçaient de l'égayer par leurs propos, sans oublier le respect dû à son auguste caractère (1).

Appréhendant pour lui les idées sombres, l'idiotisme et les hallucinations qui avaient répandu leurs. nuages sur l'esprit de son grand-père, de son aïeul et de son bisaïeul, ses parents lui avaient interdit les lravaux sérieux et les études pénibles. Ce personnage intéressant et sa femme donnèrent le jour à Marie-Amélie, ex-reine des Français.

La seconde archiduchesse, mariée avec un Bourbon, se nommait aussi Amélie; elle épousa, en 1769, le duc de Parme. La troisième, on ne la connaît que trop: le 16 mai 1770, on célébrait les noces de Marie-Antoinette et du Dauphin, quoiqu'elle n'eût pas encore tout à fait quinze ans. Elle monta sur le trône de France; mais, hélas! comment devait-elle en descendre!

<sup>(1)</sup> Le duc de Vendôme, sous Louis XIV, poussait l'inconvenance encore plus loin. Voyez les Mémoires de Saint-Simon.

Sa mère néanmoins désirait beaucoup voir réussir l'union projetée, quoique, d'une autre part, elle éprouvat une sourde inquiétude. Lorsque les stipulations diverses eurent été faites, elle alla consulter une nonne, qui habitait un monastère voisin de la capitale et passait pour pénétrer les secrets de l'avenir. Sa fille était alors très-pieuse, et l'impératrice craignait surtout que son zèle dévot ne s'affaiblit. Elle demanda en conséquence à la religieuse si la cour dépravée de Louis XV n'altérerait pas les mœurs et la croyance de l'archiduchesse. « Elle aura de grands revers, lui dit la pythonisse, puis elle redeviendra pieuse. » C'était tout ce que sa seconde vue discernait dans le lointain! L'idée que la ferveur de la jeune princesse pourrait diminuer affecta si vivement Marie-Thérèse, qu'elle fondit en larmes. Elle eut ensuite toutes les peines du monde à maîtriser son chagrin, à reprendre possession d'elle-même. Cette prophétie ne lui parut pas tellement infaillible cependant qu'elle autorisat une rupture avec le cabinet de Versailles.

Ainsi l'empereur changeait les dispositions de l'Autriche envers la France, unissait moralement les deux pays, établissait entre les deux cours des liens de famille. Malheureusement, il était si peu instruit qu'il savait tout au plus lire et écrire; l'influence française n'aurait donc embrassé, sous son patronage, que le cercle étroit des modes, des habitudes, de la langue officielle et du cérémonial. Mais auprès de lui agissaient trois hommes supérieurs, qui ouvraient à nos idées, sur le sol rebelle de l'Autriche, une carrière infiniment plus large: c'étaient le prince de Kaunitz

et les deux fils aînés de Marie-Thérèse, devenus après sa mort Joseph II et Léopold II. Chacun de ces hommes mérite une étude particulière et doit être connu de tous ceux qui désirent comprendre la situation actuelle de l'Europe.

## CHAPITRE XX.

LE PRINCE DE RAUNITZ; SON ADMIRATION POUR LES IDÉES,
POUR LES MŒURS, POUR LA LITTÉRATURE FRANÇAISES; IL
UNIT LA COUR DE VIENNE ET LA COUR DE VERSAILLES
PAR UN TRAITÉ.

L'ambassadeur qui vint représenter l'Autriche à Paris, en 1751, loua pour y établir sa demeure et ses bureaux le splendide palais Bourbon. Comme ses prédécesseurs avaient donné des fêtes somptueuses dans de moins beaux hôtels, on crut qu'il allait effacer leur luxe, tenir table ouverte, faire danser toute l'aristocratie de l'Europe. On fut donc bien surpris de voir qu'il transformait en ermitage sa magnifique résidence. Le prince n'adressa pas une seule invitation. Il n'avait d'autre souci, d'autre désir, que de plaire à Louis XV et à Mme de Pompadour. La favorite surtout le préoccupait; l'ingénieux diplomate voyait bien que, sous une monarchie absolue, où les cotillons gouvernaient le roi, c'étaient les cotillons qu'il fallait gagner. Aussi n'épargnait-il ni soins, ni dépenses, ni attentions, pour bien disposer en sa faveur la toute-puissante créature qui menait la France.

Marmontel, qu'il accueillait fort bien, lui reprocha un jour l'espèce de solitude où il vivait. L'importance de la monarchie dont il était le délégué, ses brillants salons et ses vastes jardins semblaient appeler la foule, exiger des banquets et des fêtes.

— Je suis à Paris pour deux objets, lui répliqua le prince: les affaires de l'impératrice et mes plaisirs. Je m'acquitte régulièrement de mes fonctions, et me maintiens au mieux avec les seules personnes dont les bonnes grâces doivent me préoccuper, le roi et sa maîtresse. Je suis donc irréprochable sur ce point. Quant à mes plaisirs, c'est une question qui me regarde uniquement: une vie d'ostentation me fatiguerait et m'accablerait d'ennui.

Invariablement fidèle à son système, l'ambassadeur ne recevait dans ses appartements, ne promenait dans ses jardins qu'une célèbre chanteuse de l'époque, nommée Gabrieli, et la fleur des aimables aventurières que se disputaient alors les grands seigneurs. Elles folâtraient sous les ombrages, autour des bassins, avec ces libres manières et cette gaieté insouciante qui caractérisent leur folle tribu. Les allées discrètes, les mystérieux bocages entendaient, non point de graves discussions sur les affaires politiques, mais de lestes couplets et de joyeux rires, mêlés aux chansons des oiseaux.

Le galant diplomate, qui prenait si vite les mœurs de haute fantaisie, associées par le dix-huitième siècle à un noble amour de la justice, à une ardente passion pour le bien, était un des personnages les plus singuliers que la nature ait produits; mais elle lui avait

donné en compensation des talents supérieurs. Il se nommait Wenceslas-Antoine de Kaunitz, et avait vu le jour dans la capitale de l'Autriche, le 4 février 1711. Comme il avait dix-neuf frères et sœurs, parmi lesquels il était un des moins âgés, ses parents le destinèrent à porter la soutane. Suivant l'usage de l'époque, on le nomma dès le maillot chanoine de Munster. Par ce fait, vous devinez que les Kaunitz formaient une riche et puissante famille, car les pauvres gens n'obtenaient point de pareils bénéfices avant d'être sevrés. Les Kaunitz possédaient effectivement des domaines très-étendus dans la Moravie, où les Lichtenstein et les Dietrichstein pouvaient seuls lutter d'opulence avec eux. Leur nom leur venait d'une terre patrimoniale située près de Brunn (1). Ulric, le père de Wenceslas, avait été ambassadeur dans plusieurs cours, notamment à Madrid. L'homme d'Etat

(1) Le fief voisin d'Austerlitz leur appartenait également. Ce lieu, devenu célèbre de nos jours par la bataille des Trois-Empereurs, avait alors une célébrité bien différente : il était un foyer de doctrines schismatiques, et l'on n'y comptait pas moins de quatorze sectes, parmi lesquelles dominaient les Anabaptistes. Elles y fermentaient sous la protection d'Ulric de Kaunitz, passionné pour la Réforme. Il dirigeait la violente opposition qui luttait en Moravie contre les Habsbourgs. Ce fut dans son hôtel, situé sur la grande place de Brunn, que l'on proclama l'inepte Frédéric V, surnommé le Roi d'Hiver, parce que son pouvoir ne dura qu'une saison.

Ulric eut la bonne fortune de mourir avant la funeste bataille de la Montagne Blanche, dont l'Allemagne entière éprouve encore, à cette heure même, les déplorables effets. S'il n'avait point disparu si opportunément, la réaction victorieuse l'eût fait périr sur l'échafaud. Le tribunal de sang prononça contre ses deux fils la peine de mort et la confiscation de tous leurs biens. On leur octroya pourtant leur grâce, et le fils de l'un d'eux, nommé Rodolphe, épousa l'unique héritière de Wallenstein, le plus implacable bourreau des protestants. Une partie de ses immenses rapines demeura donc entre les mains des Kaunitz et augmenta leur fortune primitive.

qui nous occupe ne devait donc point trouver d'obstacles au début de sa carrière. Une allée en pente douce, bordée de gazon et d'arbres antiques, s'ouvrait devant lui et semblait le solliciter à marcher vers les honneurs.

Une chance non moins heureuse le dispensa d'entrer dans les ordres. Presque tous ses frères moururent, et sa famille abandonna le projet de lui faire porter le surplis. Sa mère, craignant de le perdre comme ses autres fils, l'entoura de soins continus, le regarda vivre et l'écouta respirer. Cette inquiète sollicitude se communiqua au jeune prince, qui montra toute sa vie une superstitieuse vénération pour sa santé. Ses précautions hygiéniques dépassaient ce qu'on peut inventer de plus étrange.

A Paris, l'ambassadeur autrichien fut avant peu une des grandes curiosités du jour. Sa manière grave, méthodique, officielle, de courtiser les femmes, son imperturbable sang-froid pendant qu'il leur débitait ses sornettes amoureuses, son aveugle confiance dans la fidélité des jeunes personnes qui acceptaient ses présents et son cœur, étaient pour la société française une source inépuisable de quolibets et de gaieté. A Bruxelles même, où il entretenait la fameuse courtisane Proli, on s'était amuse de son libertinage solennel. Chez nous, ce fut bien autre chose; le petit-maître tudesque obtint un succès d'ironie. Les dessinateurs sirent à son sujet mainte caricature, les vaudevillistes le mirent sur la scène, on ne lui épargna point les plaisanteries dans la conversation. Le prince se montra impassible; non-seulement il ne sut pas mauvais gré aux Parisiens de leur persislage, mais leurs escarmouches ne purent troubler son calme olympien. A toutes les moqueries, à toutes les charges boussonnes, il opposait une sérénité majestueuse et inaltérable. Sa figure demeurait immobile comme le visage d'une statue, son esprit semblait planer dans une sphère inaccessible aux traits railleurs. Malgré cette insouciance, il répondait d'une manière vive, mordante et spirituelle. Les hommes les plus fins, les plus expérimentés demeuraient interdits et ne renouvelaient pas leurs attaques. Comme on avait en France d'autres procédés stratégiques, la méthode de l'ambassadeur ne tarda point à faire sensation, trouva même bientôt de justes appréciateurs.

Outre son flegme naturel, une cause puissante bronzait le prince, le rendait insensible aux sarcasmes. Jamais politique des temps anciens ou modernes ne témoigna pour notre pays une admiration plus vive, un attachement plus sincère. Le but secret de tous ses efforts, de toutes ses démarches, de toutes ses observations et de tous ses stratagèmes, c'était de conclure entre la France et l'Autriche, après deux cents ans d'inimitié, une alliance offensive et défensive. Lorsque le peuple de son choix le tournait en ridicule, il ne souriait point, parce qu'on ne le vit jamais sourire, mais il considérait les plaisants avec bonhomie, avec intérêt, comme un père qui s'amuse des espiègleries de ses enfants.

Le prince de Kaunitz voulait prouver que la lutte séculaire entre la France et l'Autriche, que leur habitude de se prendre aux cheveux, était tout simplement l'effet de la routine, une sorte d'inconvenance et d'absurdité traditionnelles. A quoi leur servait de s'affaiblir mutuellement? Ne vaudrait-il pas mieux se liguer, faire cause commune, pour dominer ensuite l'Europe? Qui oserait tenir tête aux deux grandes puissances continentales, une fois qu'elles seraient unies? Les États secondaires se réjouissaient de leur discorde, eux qui, sans cette fatale inimitié, ne pourraient se mouvoir et seraient contraints d'obéir. L'ambassadeur esquissait dès lors, avec un instinct très-juste et beaucoup de finesse, un projet d'alliance auquel l'ambition de Frédéric prêtait un double intérêt.

Ce génie militaire et administratif inspirait au diplomate viennois une anxiété continuelle. Il eût voulu le garrotter avec l'aide de la France, le tenir immobile sur les sables du Brandebourg.

Pendant qu'il plaidait chez nous la cause de l'Autriche, il s'évertuait donc à rabaisser et à dénigrer la Prusse. La cour de Versailles et la cour de Berlin étaient unies alors par un traité. Mais Kaunitz se promettait de le faire rompre. L'alliance du prince catholique et du prince luthérien ne lui semblait ni durable ni très-sincère. Il faisait habilement ressortir la duplicité de Frédéric pendant les deux guerres de Silésie. N'avait-il pas conclu sournoisement avec l'Autriche, en 1741, le traité secret d'Oberschnellendorf, après lequel il feignit de continuer la lutte, puis signa tout à coup la paix de Breslau? Sa victoire de Kesseldorf n'avait-elle pas eu pour conséquence une paix aussi imprévue et aussi rapide? Le souverain

schismatique avait joué la France, l'avait hypocritement employée à tirer les marrons du feu.

Kaunitz parlait déjà dans le même sens au comtede Saint-Séverin, pendant le congrès d'Aix-la-Chapelle, où le seigneur français représentait son pays et où le diplomate viennois eut l'honneur de terminer la guerre de la succession d'Espagne. Il tint un langage identique sur les bors du Danube avec le chargé d'affaires Blondel, qu'il entourait de prévenances pour le gagner à son système. Il le fit inviter, par exemple, aux petites comédies que les archiduehesses jouaient devant une société peu nombreuse. Très-flatté de cette distinction, l'envoyé ne manqua pas d'en instruire sa cour, ajoutant que le nonce du pape, les ambassadeurs de la Grande-Bretagne, de Venise et de Hollande, avaient seuls obtenu le même honneur. Il annonçait en outre que l'impératrice, alors dans une position intéressante, prierait Louis XV d'être parrain, si elle mettait au monde un archiduc.

Pendant son séjour en France, Kaunitz avait disposé le souverain et la nation à un rapprochement avec ses compatriotes. Pour séduire entièrement M<sup>mo</sup> de Pompadour, il lui avait même donné, dans un hôtel de Versailles, des fêtes splendides, qui interrompirent momentanément sa voluptueuse solitude. Mais ce n'était là qu'un heureux début, qu'un des éléments de son œuvre. Il fallait maintenant assouplir la roideur autrichienne, attirer vers la France un peuple et une cour hostiles. Le prince, au bout de deux ans, quitta son poste et alla commencer à Vienne la seconde partie de sa tâche.

Il s'occupa surtout de gagner l'impératrice: son argument principal consistait à lui démontrer qu'une alliance avec nous serait un infaillible moyen de recouvrer la Silésie. Or, le retour de cette province sous sa domination était chez Marie-Thérèse une idée fixe. Dans le peuple et parmi les courtisans, le seul projet de cette union politique semblait un crime de haute trahison. L'impératrice garda au clairvoyant diplomate un profond secret: ni les ministres, ses collègues, ni l'empereur ne soupçonnèrent une manœuvre si adroitement conduite.

Trois années d'habile stratégie et d'efforts continuels furent nécessaires au prince de Kaunitz pour atteindre son but. Mais tout à coup son ingénieuse tactique obtint le succès désiré: un changement à vue s'opéra dans la politique autrichienne. Une séance du conseil d'État, où il opinait comme ministre des affaires étrangères, assura son triomphe. Ce fut une scène curieuse et mémorable. Le personnel était au grand complet. L'empereur assistait à la délibération; Marie-Thérèse siégeait commé présidente. La question était de savoir si l'Autifché demeurerait l'alliée de la Grande-Bretagne et 'dé la Hollande, qui dominaient les mers, on si elle chercherait en Europe d'autres associés. L'intérêt pécuniaire plaidait la cause des anciennes relations: les deux peuples qui se partageaient le monopolé dé l'Océan, payaient aux Habsbourgs d'importants subsides. Ce numéraire venu de l'étranger facilitait les concussions des grands seigneurs. Une maxime, devenue avec le temps aussi forte qu'une loi, déclarait

contraire à la dignité impériale d'examiner les comptes du trésor. Les hauts fonctionnaires le pillaient donc sans inquiétude, et les sommes fournies par les puissances maritimes assuraient, augmentaient leurs bénéfices clandestins. Supprimer ces revenus, c'était les appauvrir; c'était presque leur enlever un bien héréditaire. Si l'Autriche y renonçait, les services publics absorberaient la totalité de l'impôt, et la noblesse perdrait une partie de sa fortune. Elle n'avait garde de sanctionner une pareille injustice, de porter elle-même atteinte à ses ressources. Le conseil tout entier se déclara pour l'Angleterre et la Hollande.

Étant le ministre le plus jeune, le prince devait émettre son avis le dernier. Il laissa discourir ses collègues sans les troubler par la moindre objection. Sa figure immobile eût permis de croire que le débat ne l'intéressait en aucune manière. Uhlefeld psalmodia tant bien que mal ses phrases embrouillées; Bartenstein, qu'impatientait la lenteur de son débit et la prolixité de son élocution, venait de temps en temps à son aide, lui soussait un mot, une expression qu'il cherchait péniblement. Colloredo et Harrach prononcèrent leurs discours d'une voix mâle et ferme : ils argumentaient avec énergie pour l'ancienne alliance, qui intéressait leur coffre-fort. Khevenhüller leur apporta le secours de sa rhétorique efféminée. Le vaillant Charles Battyany, précepteur militaire de Joseph II, qui avait remporté plusieurs victoires sur les Français et les Bavarois, soutint les mêmes principes et jeta dans la balance le poids de son épée.

Kaunitz ne répondait mot, ne sourcillait pas. Il taillait des plumes, corrigeait les petits désordres qui avaient pu se produire dans sa toilette, secouait de son jabot et de ses parements les grains de poussière, tirait sa montre à répétition et la faisait sonner. Marie-Thérèse affectait le même calme: nul n'aurait pu déchiffrer sur leurs traits le premier mot de l'énigme.

Enfin arriva le moment où Kaunitz devait prendre la parole. Sans que la moindre émotion troublât la sérénité de ses yeux bleus, il entra en matière avec une décision, une fermeté qui présageaient la victoire. Les arguments de ses confrères disparurent devant sa logique inflexible, comme la poussière que le vent emporte. Ses raisons nettes, précises, étaient appuyées sur l'étude récente qu'il avait faite des divers peuples intéressés dans le débat. Au fur et à mesure qu'il avançait, il fortifiait sa position, il prévenait les répliques. Ses collègues surpris, déconcertés, gardèrent le silence. Mais l'empereur, que scandalisait ce plan nouveau, frappa sur la table et s'écria, en dépit de son origine française: « Quoi donc ?... un traité avec la France! c'est contre nature... Fasse le ciel qu'il n'ait jamais lieu! » Et, dans le désordre où l'avait jeté la harangue du prince, il quitta la salle.

On vit aussitôt l'impératrice changer de contenance. Laissant choir comme un voile sa feinte tranquillité, elle approuva toutes les considérations, tous les desseins de Kaunitz, et, pour témoigner encore mieux la confiance que lui inspirait son système, elle lui donna sa main à baiser, puis leva la séance. Les ministres confondus sortirent en se regardant les uns les autres.

Trois semaines après, leur position était changée. Bartenstein, notamment, allait occuper en Bohème, dans une sorte d'exil, le poste de vice-chancelier provincial. Kaunitz devenait chef du cabinet, ministre de la maison impériale, chancelier de la cour et de l'État, en gardant le porteseuille des affaires étrangères. Il venait de conquérir le siége le plus rapproché du trône; siége d'où il commanda sans interruption pendant quarante ans.

L'union de l'Autriche avec la France était décidée en principe; la cour de Versailles ne demandait pas mieux que de la conclure. Mais il fallait s'entendre sur les clauses du traité. Voulant qu'elles fussent aussi avantageuses que possible au gouvernement autrichien, Kaunitz eut assez d'adresse et d'influence sur Marie-Thérèse pour obtenir qu'elle écrivit une lettre autographe à la marquise de Pompadour. Il en rédigea lui-même le brouillon. Elle débutait par ces mots: « Madame ma chère sœur et eousine. » La maîtresse de Louis XV lui répondit sans façon : « Ma chère reine. » Lorsque l'empereur fut instruit de cette correspondance et des termes qu'on y avait employés, lorsqu'il sut que l'austère, l'orgueilleuse, la prude, la dévote Marie-Thérèse avait poussé la condescendance jusqu'à traiter comme une égale la fille d'un boucher, une courtisane et une intrigante, il fut pris d'une colère frénétique, malgré sa douceur habituelle.

N'osant exprimer à l'impératrice toute son indi-

gnation, il se jeta sur les fauteuils de la pièce où ils se trouvaient ensemble et en brisa deux, pendant qu'il poussait des éclats de rire convulsifs. Marie-Thérèse étonnée lui demanda ce qui motivait ce rire furieux. « N'ai-je pas, dit-elle, écrit précédemment à Farinelli? » La dernière des Habsbourgs croyait cet argument décisif. Le chanteur merveilleux qui, par son talent plein d'âme, avait gagné le cœur de Philippe V et garda son affection jusqu'à la mort, dont elle avait elle-même employé les bons offices pour détacher l'Espagne de la France et hâter la paix d'Aix-la-Chapelle, lui semblait au niveau de la Pompadour, parce qu'il ne descendait point de nobles aïeux! Les historiens ne nous apprennent pas ce que répondit François; mais le pauvre empereur dut ronger son frein et laisser entamer les négociations définitives, car l'impératrice, malgré sa tendresse enthousiaste, le menait comme un écolier.

Croirait-on, si les papiers laissés par le duc de Choiseul ne le mettaient hors de doute, que le principal motif allégué au roi Louis XV, pour lui faire abandonner la politique traditionnelle de ses ancêtres, fût une considération religieuse? On lui exposa que Frédéric était en Europe le chef du protestantisme, et que le protestantisme devait être aboli. Le prince de Kaunitz laissa employer cet argument clériçal, dont il se souciait peu. Vainement le fils aîné de Marie-Thérèse, le futur empereur Joseph II, lui demanda si elle pouvait se fier à la vieille ennemie des Habsbourgs; sa mère lui répliqua par une verte

réprimande. Le 5 mai 1756, le comte George Starhemberg, ambassadeur d'Autriche à Paris, et le cardinal de Bernis, premier ministre, signèrent enfin l'acte d'alliance offensive et défensive, particulièrement dirigée contre la Prusse et l'Angleterre. Les deux États schismatiques, voyant les nuages qui s'amassaient à l'horizon, avaient pris les devants et conclu un traité de même nature, dès le 16 janvier.

Dans cette transaction, le prince de Kaunitz n'oublia pas les finances impériales. Le livre rouge, découvert aux Tuileries et publié en 93, prouve que les Autrichiens reçurent de Versailles 82,652,479 livres, durant les douze années qui s'écoulèrent de 1757 à 1769. L'article 3 du traité de 1758 (1) portait, au surplus, que la France leur fournirait, chaque année, un subside de 3,336,000 florins, ou 8,340,000 fr. On voulait ainsi rétorquer l'argument principal dont se servaient l'Angleterre et la Hollande pour séduire l'Autriche; mais il n'en est pas moins regrettable que la France doive toujours payer ses alliances, sa gloire et ses défaites.

Par la septième clause, Louis XV promettait d'entretenir cent mille hommes de ses troupes en Alle-

<sup>(1)</sup> Ce traité, que l'on signa le 30 décembre 1758, confirmait le précédent et stipulait de nouveaux avantages pour l'Autriche.

<sup>«</sup> M<sup>me</sup> de Pompadour, écrit une de ses caméristes, avait fait le traité de Vienne, dont, à la vérité, l'abbé de Bernis lui avait donné la première idée. Le roi parlait souvent à Madame sur cet objet; elle donnait les plus grands éloges à l'impératrice et à M. le prince de Kaunitz, qu'elle avait beaucoup connu. Elle disait que c'était une tête carrée, une tête ministérielle. » Mémoires de Mme Du Hausset, p. 180 et 181.

magne, pendant toute la durée de la guerre contre le roi de Prusse.

Le nouveau traité produisit dans la politique européenne l'effet d'un coup de théâtre: on ne s'attendait point à voir deux ennemies séculaires se jeter ainsi les bras autour du cou. Les dispositions des Français envers les Allemands du midi changèrent aussitôt. Les Parisiens dirent alors avec une naïveté charmante: « Il paraît qu'il y a là-bas, dans le Nord (ils croyaient l'Autriche un pays du Nord), des individus qui ne sont pas trop bornés. On assure que le Kaunitz ressemble presque à un Français. »

L'acte une fois signé, notre ambassadeur devint sur les bords du Danube l'homme le plus influent après le prince de Kaunitz.

Sans le vouloir, Frédéric II avait contribué luimême à rapprocher la France de l'Autriche, à leur faire conclure cette alliance, qui faillit jeter dans la poussière son trône encore peu solide. Le vaillant capitaine n'estimait guère Louis XV, et tournait sans cesse en ridicule son esprit borné, son indolence, son hypocrisie religieuse et ses mœurs infâmes; ses courtisans, ses maîtresses défrayaient également la verve moqueuse du hardi penseur, et il fustigeait M<sup>me</sup> de Pompadour avec la liberté la plus aristophanesque. Ses plaisanteries avaient de lointains échos. On savait à Versailles chaque mot railleur qu'il prononçait à Berlin. Kaunitz en instruisait régulièrement l'efféminé Bourbon, et pendant son ambassade chez nous, et pendant son ministère. Frédéric traitait presque aussi mal le roi d'Angleterre Georges II, et l'impératrice de Russie Élisabeth. On n'eut donc pas de peine à faire entrer cette princesse dans la ligue que l'Autriche et la France venaient de former contre la Prusse, et la guerre fut résolue. Elle devait durer sept ans, pousser Frédéric jusqu'au bord de l'abîme. Mais si terrible que fût la coalition, elle ne put lui fermer la bouche, et, comme trois femmes avaient réuni leurs efforts pour l'accabler, il nomma plaisamment cette lutte mortelle « la guerre des trois jupons. »

Si une partie du clergé autrichien désirait l'union avec la France comme moyen d'accabler la Prusse, d'ouvrir au prosélytisme catholique l'Allemagne du Nord, une autre partie de ce même clergé la redoutait, à cause des principes alors répandus chez nous, et dont elle craignait l'invasion dans la monarchie des Habsbourgs. Cette dernière fraction était la plus clairvoyante. L'orthodoxie ne gagna rien à l'alliance des deux cours; mais l'Autriche, depuis ce moment, fut plus que jamais accessible aux doctrines libérales, aux nobles aspirations qui allaient rajeunir la France. Le prince de Kaunitz, dont Voltaire et Molière formaient la lecture habituelle, communiqua autour de lui son goût pour nos écrivains, et prépara en secret l'abolition de l'ordre des jésuites.

Mais il faut bien le dire, l'union de l'Autriche avec la France n'a été, pour notre pays, qu'une source de malheurs, d'humiliations et de sacrifices inutiles, pendant que notre alliée y trouvait toutes sortes d'avantages moraux et matériels. En 1789, un ancien diplomate jugeait ainsi les résultats des traités de

1756 et 1758: — « A la longue inimitié qui a divisé, pendant trois siècles, les maisons de Bourbon et d'Autriche, a succédé, depuis trente ans, une union étroite et intime en apparence, dans laquelle la sincérité, la franchise et les charges ont été d'un côté, l'ingratitude, la ruse, la dissimulation et les bénéfices de l'autre; une union qui nous a été plus nuisible qu'aucune des guerres que la haine des deux maisons ait jamais allumée; une union qui a opéré la décadence et la dégradation de la France, l'agrandissement et l'élévation de l'Autriche, qui a porté celle-ci au rang que l'autre avait toujours occupé dans l'ordre des puissances de l'Europe; une union, enfin, pendant laquelle la France n'a cessé de faire des sacrifices, qui, bien loin d'exciter la reconnaissance de son alliée et de lui inspirer un fidèle et sincère attachement, n'ont jamais éteint en elle ses anciens sentiments d'aversion, de jalousie et de rivalité (1). »

<sup>(1)</sup> Situation politique de la France et ses rapports actuels avec toutes les puissances de l'Europe, ouvrage adressé au roi et à l'Assemblée nationale, par M. de Peyssonnel, ancien consul général de France à Smyrne, t. II, p. 13 et 14; Neuchâtel, 1789.

## CHAPITRE XXI.

LUTTE DU PRINCE DE KAUNITZ CONTRE L'ORDRE DE SAINT-IGNACE.

Outre le dessein d'unir la France et l'Autriche, la France qui était son idéal, l'Autriche où il souhaitait vivement naturaliser les maximes de nos philosophes, nos goûts, nos mœurs, notre littérature, dessein que tout le monde jugeait inexécutable et qu'il exécuta cependant, le prince de Kaunitz voulait renverser la longue domination des jésuites dans son pays et même provoquer l'abolition légale de l'ordre.

C'était, au premier coup d'œil, un plan téméraire. Les moines de Saint-Ignace possédaient, gouvernaient l'Autriche comme un fief de leur société. Par l'éducation, l'intrigue, la confession et les autres sacrements, ils dominaient la famille royale, le corps diplomatique, la noblesse, le peuple et les soldats; ils disposaient de toutes les places, de tous les revenus, de tous les honneurs; ils savaient ce qui avait lieu dans toutes les familles. La terreur enchaînait les langues, la censure paralysait l'imprimerie et jusqu'à la pensée. Un document latin, écrit sous le règne de Charles VI, où un commencement de régénération

avait déjà eu lieu, contient à cet égard une plainte touchante, extraite de Tacite, mais qui semble inspirée par les douleurs des populations autrichiennes:

a Nous avons certes donné une grande preuve de patience, et comme on a vu chez les anciens la liberté parvenir à ses dernières limites, nous avons connu les limites extrêmes de l'asservissement, les inquisiteurs nous ayant ravi jusqu'au droit de parler et d'écouter. Nous aurions perdu la mémoire en même temps que la voix, si nous avions pu oublier aussi bien que nous taire! L'esprit nous revenait enfin; mais, par suite de la faiblesse humaine, les remèdes sont plus lents que les maux; les corps se développent lentement et périssent vite: ainsi on paralyse plus facilement les intelligences qu'on ne les ranime, on abolit les études avec moins de peine qu'on ne les restaure (1).

L'histoire n'offre pas un second exemple d'un tel empire obtenu, exercé au moyen d'une doctrine religieuse, non par une caste comme celle des brahmes, mais par une société, par une fraction du corps sacerdotal. Comment un seul homme pouvait-il annuler tant d'influence, détruire un monument si solide? D'imposantes fortifications, toutes sortes d'ouvrages

<sup>(1)</sup> Voici le texte de ce passage important : « Dedimus profectò grande patientiæ documentum, et sicuti vetus ætas vidit quid ultimum in libertate esset, ita nos quid in servitute, adempto per inquisitores etiam loquendi audiendique commercio! Memoriam quoque ipsam cum voce perdidissemus, si tàm in nostra potestate fuisset oblivisci quàm tacere! Nunc demum redibat animus; natura tamen infirmitatis humanæ tardiora sunt remedia quàm mala, et ut corpora lente augescunt, citò extinguuntur, sic ingenia studiaque oppresseris facilius quàm revocaveris. »

souterrains le défendaient : que de piéges à éviter, que de bastions à prendre! Mais les difficultés mêmes stimulent les esprits supérieurs comme les âmes généreuses :

A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire,

dit très-bien Corneille. Les dangers qui le menaçaient n'essayèrent donc point l'habile ministre; seulement il enveloppa ses desseins du plus profond secret, et travailla dans l'ombre à les faire réussir.

Une mesure de précaution lui parut d'abord nécessaire avec les ennemis qu'il allait combattre. Dès ce moment, il ne toucha plus à aucun mets qui n'eût été accommodé par son maître d'hôtel et servi par un domestique entièrement dévoué. Nulle considération ne put, même un seul jour, endormir ou aveugler sa prudence. Si un grand personnage, si l'empereur, si l'impératrice l'invitaient à dîner, il acceptait l'invitation, mais s'abstenait de tous les aliments servis sur la table. Son fidèle serviteur lui apportait son repas, y compris le pain, le vin et l'eau: son extrême sobriété facilitait l'opération. L'affreuse mort du pape Clément XIV prouva combien le sage ministre avait raison de se tenir sur ses gardes.

Un heureux hasard lui mit entre les mains des papiers de la plus haute importance. Nul ordre religieux n'a provoqué plus de mécontentements, plus de défections que l'ordre de Saint-Ignace, n'a vu plus de transfuges l'abandonner et abandonner en même temps l'Église catholique, pour embrasser les doc-

trines de la Réforme. Un de ces jésuites, que fatiguait un joug accablant, travaillait dans la chancellerie secrète de la société, à Vienne, où il tenait la correspondance du provincial. C'était un homme ingénieux, qui connaissait et menait très-bien les affaires. Il avait. déjà sollicité mainte fois la résiliation de ses vœux et exprimé le désir de figurer parmi les membres du clergé séculier. On n'avait point puni ce témoignage de dégoût et de lassitude, comme on l'eût fait en d'autres temps, mais on avait toujours repoussé sa demande. Il n'espérait plus parvenir à ses fins, lorsqu'un jour, dans la boiserie de la maison professe, il découvrit une armoire cachée derrière un double panneau. Cette armoire, que l'on semblait avoir oubliée, contenait une foule de papiers mystérieux, lettres, billets en chiffres, comptes de finances et autres pièces. Le postulant, nommé Joseph Monsperger, vit, à son extrême surprise, les confessions générales de plusieurs souverains, ministres, princesses et grands personnages, que l'on avait rédigées dans les derniers temps du règne de Charles VI et pendant les dix premières années du règne de Marie-Thérèse. Les unes se trouvaient écrites de la main des confesseurs mêmes; les autres n'étaient que des copies, les originaux ayant été expédiés à Rome. Muni de ces précieux documents, le jésuite pensa qu'il obtiendrait enfin sa libération

Un de ses camarades d'études, appelé Tobie Harrer, était secrétaire particulier du prince de Kaunitz. Monsperger va le trouver, obtient qu'il le présente au clairvoyant ministre, et lui fait part de sa décou-

verte. L'homme d'État lut avec une extrême attention les pièces qu'il lui apportait, les garda, comme bien on pense, et les mit en réserve pour s'en servir quand l'heure serait venue. Le jésuite put dès lors quitter Vienne, aller trouver le pape, lui demander l'annulation de son engagement. Si le chef du cabinet autrichien ne l'avait protégé, le séditieux aurait, selon toute vraisemblance, disparu à jamais dans les cachots du fort Saint-Ange. Soutenu et rassuré, il menaça Clément XIII de divulguer les secrets de l'ordre, si on ne brisait pas sa chaîne. Le pontife romain se vit dans l'obligation de céder. Monsperger revint tranquillement habiter les environs de Vienne, où il mourut fort âgé, sous le règne de Joseph II, après avoir mené, pendant toute la seconde partie de son existence, une vie douce et champêtre.

Pour conduire à bonne fin son œuvre périlleuse, le libérateur de l'Autriche sentait qu'il avait besoin d'appuis. Les moines de Loyola embrassaient toute l'Europe dans leurs intrigues, étaient partout présents, partout armés de la dissimulation, de la violence, de la cupidité, d'une ambition inexorable. Détruire une de leurs places fortes, ce n'était pas assez : il fallait que toutes leurs citadelles croulassent en même temps. Alors, peut-être, ne se relèveraient-ils pas de leur chute. Le prince de Kaunitz l'espérait du moins, quoique l'ordre, frappé à mort et enseveli pendant quarante ans, soit enfin sorti du tombeau, évoqué par l'esprit de réaction qui infeste notre époque.

L'habile ministre, en conséquence, travaillait les

ambassadeurs des puissances étrangères à la cour d'Autriche. Pombal, Aranda et Choiseul, qui expulsèrent les jésuites de Portugal, d'Espagne et de France, avaient tous les trois représenté leur nation à Vienne, subi tous les trois l'influence du grand politique. L'ordre mystérieux avait enfin trouvé un antagoniste capable de le vaincre, habile, calme, silencieux, persévérant, infatigable, sans illusion, sans préjugés, sans faiblesse; il l'attaquait dans le centre même de sa domination; il voulait le frapper au cœur et lui arracher sa plus belle proie, cette malheureuse Autriche qu'il avait depuis cent cinquante ans réduite en servitude, séparée de la civilisation et de l'Allemagne, enveloppée de ténèbres, inondée de sang et de larmes.

## CHAPITRE XXII.

SYSTÈME D'INTRIGUE EMPLOYÉ PAR LES JÉSUITES A LA COUR DE VIENNE; LA RUSE ET LA PERSÉCUTION; TRENTE MILLE PROTESTANTS EXPULSÉS DES MONTAGNES DE SALZBOURG.

L'autorité absolue exercée en Autriche, pendant un siècle et demi, par les moines de Saint-Ignace, autorité que leur enleva le prince de Kaunitz, mais qu'ils ont pleinement reconquise de nos jours, est un phénomène étrange, unique peut - être dans l'histoire, et qui, par suite, demande à être examiné de près. Nous avons vu les terribles moyens dont les pieux conspirateurs firent usage pour établir leur domination. Une partie de ces expédients leur servait à la maintenir, et la persécution menaçait toujours leurs adversaires. Néanmoins, comme les jésuites n'avaient pas dans l'État de position officielle, ne portaient point la couronne, ne pouvaient ni occuper les ministères, ni commander les troupes, ni remplir les postes d'ambassadeurs, ni même gouverner les diocèses, puisque leur règle les éloigne de toutes les dignités ecclésiastiques ou laïques, ils ne régnaient qu'à force d'adresse, au moyen de perpétuels artifices. Cette machine compliquée, laborieuse, devait

fonctionner sans relâche, sous peine d'être envahie par la rouille, détraquée par la négligence, mise promptement hors d'usage. Quel système de ruses pratiquaient les tévérends pères? On pense bien qu'ils ne nous ont laissé eux-mêmes aucun renseignement à cet égard, et la servitude complète de la presse n'a permis de rien publier en Autriche, d'où nous puissions tirer maintenant quelque lumière. Mais une source d'informations nous reste : les dépêches des ambassadeurs à leurs puissances respectives et les narrations des voyageurs. Elles nous révèlent certains manéges qui font deviner les autres.

Ainsi, nous apprenons par Freschot (1) que les jésuites affectaient chez l'empereur le désintéressement et l'humilité la plus chrétienne, paraissaient indifférents à toutes les choses de ce monde, au pouvoir comme aux richesses. Mais cette feinte abnégation ne les empêchait pas d'exercer une influence illimitée. Si quelqu'un leur déplaisait, se mettait en opposition avec eux, il était perdu sans ressources. Quelques services qu'il eût rendus à l'État, quels que fussent sa position ou son mérite personnel, on le destituait, on le proscrivait, on l'annulait, non point par des mesures violentes, par une persécution régulière et manifeste, mais par des moyens si adroits que les victimes semblaient tomber d'elles-mêmes. On voyait la chute et on ne pouvait constater d'où partaient les coups. La société, ne paraissant ni con-

<sup>(1)</sup> Mémoires de la cour de Vienne, Cologne, 1706, 1 volume in-18.

naître l'individu ni songer à lui, goûtait mystérieusement le plaisir de la vengeance.

Les moines espagnols tenaient donc la cour comme assiégée: rien n'y entrait, rien n'en sortait sans avoir subi leur contrôle. Les ministres, les chefs d'emploi, les subalternes devaient fléchir le genou devant eux, recevoir leurs instructions et s'y conformer. Pour leurs adversaires, la justice devenait inaccessible comme la faveur : c'était leur voix qui parlait dans les tribunaux, c'était leur main qui ouvrait et fermait les prisons.

Hors du pays, dans les cours étrangères, leur influence ne diminuait pas : les ambassadeurs portaient le joug de leur autorité, ne pouvaient échapper ni à leurs obsessions ni à leur surveillance. Plusieurs membres de l'ordre allaient, venaient, rôdaient sans cesse autour d'eux, sous prétexte de leur faire la cour, de leur rendre service, de leur communiquer des nouvelles importantes, qui n'étaient le plus souvent que des puérilités. Ces relations cauteleuses et tyranniques servaient, en outre, à donner du relief aux émissaires. Nul moyen d'éluder leur obséquiosité menaçante et importune; le moindre signe d'ennui, de répugnance ou d'inquiétude était noté; la moindre tentative de rébellion produisait les plus graves conséquences. Sur le signal donné de Paris, de Londres, de Rome, de Madrid ou de Lisbonne, les manœuvres commençaient à Vienne; on dénigrait, calomniait l'ambassadeur récalcitrant; les insinuations, les stratagèmes perfides allaient grand train; avant même que le diplomate eût pu prévoir la tempête, il était révoqué de ses fonctions.

Deux cent cinquante jésuites, qui restaient en permanence à Vienne, occupaient toutes les avenues du palais. Deux membres de la société apprenaient, par la confession, les pensées les plus secrètes de l'empereur et de l'impératrice. On remettait le premier entre les mains d'un homme grave, studieux, qui semblait absorbé dans la contemplation, préoccupé uniquement de son salut et des intérêts du ciel, puisque le ciel a des intérêts, suivant les théologiens. Aussi le béat personnage demandait-il souvent à résigner ses fonctions, à les échanger contre la paix de la solitude et les dévotes extases du recueillement. On n'avait garde de le laisser faire, on le retenait, on le suppliait de ne point enlever au monarque la lumière de ses conseils; après mainte simagrée, il cédait, il se résignait en soupirant, et ce pieux intermède, joué avec componction, fortifiait son crédit. A entendre ses collègues, d'ailleurs, il n'entretenait le souverain que du dogme et de la morale; seulement, lorsqu'une décision avait été prise, le soir, dans le conseil des ministres, on était fort étonné d'apprendre le lendemain matin que l'empereur avait changé d'avis. Or, son confesseur lui avait seul parlé dans l'intervalle. On ne sousslait mot, on comprenait l'influence de la théologie sur la politique; mais les secrétaires d'État se dégoûtaient si bien de leur' triste rôle, qu'ils ne tenaient plus à émettre une opinion.

Pour mener l'impératrice, on employait un frère d'une nature opposée. Avec les femmes, la dévotion

même doit être insinuante: l'austérité du visage et des manières, que la nature n'a point destinée à leur être offerte en spectacle, leur cause une répugnance invincible. En conséquence, auprès de la souveraine on mettait un prêtre jeune, gai, souple, actif et disert. Ce que son affidé n'obtenait pas de l'empereur, l'aimable religieux l'obtenait de l'impératrice. Bien souvent même on ne tentait pas d'autre voie. La compagnie aime beaucoup à employer l'influence des femmes, naturellement portées au mystère. Quel champ leur ouvrait, d'ailleurs, la piété excessive des princesses! Éléonore de Neubourg, troisième femme de Léopold Ier, poussait tellement loin la dévotion qu'elle se flagellait jusqu'au sang, mettait des bracelets intérieurement garnis de pointes de fer, suivait pieds nus les processions. L'empereur étant passionné pour la musique, elle l'accompagnait dans sa loge, par étiquette et par devoir; mais elle détournait soigneusement son attention du spectacle, elle tenait son oreille fermée aux notes mondaines. Un livre de psaumes, relié comme le texte de l'opéra, secondait son exaltation : elle paraissait lire la pièce, tandis qu'elle se fondait en prières. A la lecture, elle mêlait le travail, et brodait religieusement des nappes d'autel.

Dans certaines occasions, pour se donner l'apparence d'une sincérité complète, les moines de Saint-Ignace soutenaient des avis différents et se séparaient en deux troupes. L'une disait oui, l'autre disait non. Ce jeu concerté d'avance produisait sur les simples un effet admirable. Les clercs expérimentés y trou-

vaient un autre avantage : quelque décision que prit l'empereur, quel que fût le dénoûment de l'affaire, la compagnie avait toujours exprimé la même opinion que le monarque, toujours pressenti l'événement final. Les deux confesseurs jouaient le premier rôle dans cette comédie ecclésiastique. On en vit un exemple curieux, lorsque le roi d'Espagne eût fait un testament pour appeler au trône de la Péninsule l'archiduc Charles, le second fils de Léopold, qui fut depuis l'empereur Charles VI. Le père et la mère du jeune homme hésitaient à se séparer de lui; donc, il eût été maladroit de blesser leur tendresse inquiète, aussi bien que de prendre un parti décisif: l'ambition pouvait l'emporter sur l'affection, et vice versâ. Les jésuites se séparèrent en deux chœurs, l'un desquels chantait l'affirmative et l'autre la négative; par ce moyen, ils étaient sûrs de ne pas chanter faux.

Les mariages devenaient encore un excellent moyen d'action. Peu de noces splendides avaient lieu sans leur entremise, et les beaux yeux, les frais visages, les dots attrayantes leur soumettaient la jeunesse.

Dans le but de maintenir leur ascendant parmi le bas peuple, les jésuites avaient formé une société secrète de pauvres étudiants. Ils leur fournissaient la pitance, et leur donnaient des instructions. Les émissaires faméliques se répandaient dans les cafés, les brasseries, les guinguettes et autres lieux de réunion, où ils écoutaient les propos des buveurs, afin de les transmettre aux doctes casuistes. Parmi ces espions se trouvaient quatre cents gaillards d'une

force herculéenne, qui soutenaient au besoin la réputation de l'ordre par des arguments péremptoires. Si une sédition avait éclaté dans la ville contre les moines tout-puissants, ils auraient eu pour garde cette troupe athlétique. On voit qu'ils n'oubliaient rien.

Comme le dénote la création d'une pareille société, l'esprit d'intolérance et de persécution animait toujours l'ordre ambitieux; il était toujours prêt à employer la violence pour terrifier ses ennemis et les adversaires du catholicisme, pour assurer l'exécution de ses projets. Sous le règne de Charles VI, pendant l'année 1731 (notez la date, je vous prie), la congrégation en donna une preuve éclatante, qui frappa l'Europe de stupeur. Des scènes odieuses rappelèrent, à une époque si voisine de nous, et la guerre de Trente-Ans et la révocation de l'édit de Nantes.

Nulle province de l'Autriche n'offre un aspect plus ravissant que le pays de Salzbourg. Les étrangers, aussi bien que les Allemands, ne tarissent pas quand ils entreprennent l'éloge de cette région enchantée. Les lacs et les montagnes, les prairies et les bois, les rochers et les cascades, les torrents, les pics neigeux, les glaces éternelles y forment un ensemble admirable, un des poëmes les mieux réussis qu'ait imaginés la nature. Des bourgades, des villes pittoresques animent ces riantes solitudes. A la vie pastorale des armaillis, des laboureurs, à la chasse, à la pêche, à l'exploitation des forêts, les habitants mêlent l'exploitation des mines, surtout des mines de fer, qui abondent dans la province. Or, le poétique diocèse eut le bonheur d'échapper, pendant la guerre

de Trente-Ans, aux calamités de cette affreuse lutte.

Il en fut préservé par la sagesse, par la politique supérieure de l'archevêque Pâris Lodron, primat d'Allemagne et seigneur temporel du pays. Dès le commencement des troubles, il sut apaiser sans violence l'agitation des districts où les maximes nouvelles comptaient le plus de sectateurs. Il les empêcha de s'unir avec les dissidents de Bohême, avec les paysans révoltés que commandait Étienne Fadinger. Lui-même n'entra jamais dans la ligue catholique, n'admit jamais l'ordre de Loyola dans son diocèse, qui forma comme une oasis au milieu de l'Allemagne ensanglantée. Quoique soutenus par de puissantes familles indigènes, les luthériens y avaient une grande infériorité numérique: elle leur conseillait la prudence, elle détournait de leur tête la colère des Habsbourgs. Tant que dura la persécution armée, le judicieux prélat fut, pour ainsi dire, l'ange gardien de ses vassaux, et, par une chance vraiment singulière, il occupa plus de trente ans le siége archiépiscopal, vit le début et la fin de l'horrible guerre.

Pendant que l'Allemagne épuisée entrait dans une lente et pénible convalescence, le calme devenait plus profond, le bien-être augmentait sur les montagnes de Salzbourg; le grondement lointain du canon ne troublait plus le silence des forêts embaumées. Cette paix salutaire dura vingt-cinq ans. Mais il s'en fallait bien que la lutte du passé contre l'avenir, de la routine contre l'intelligence, du despotisme contre la liberté fût close à jamais. Les pasteurs des hautes prairies, les bûcherons, les artisans, les mineurs, les

charbonniers causaient entre eux des problèmes qui venaient d'agiter l'Europe. Ces hommes simples et purs se demandaient pourquoi un si grand schisme avait transformé les chrétiens en bêtes sauvages; pourquoi on avait vu plusieurs papes et antipapes se maudire, se calomnier mutuellement; pourquei les chefs de l'Église avaient tant disserté, argumenté dans les conciles de Constance et de Bâle; pourquoi, enfin, les docteurs de la religion nouvelle, Luther, Zwingle et Calvin n'étaient pas d'accord entre eux. La défense de lire la Bible, où ils auraient voulu chercher des lumières, redoublait leur curiosité, en même temps qu'elle leur inspirait des soupçons. Dès l'année 1670, de nombreux rapports furent adressés au gouvernement autrichien, pour lui révéler cet état des esprits.

Les opuscules d'un réformateur indigène accrurent leur tendance au libre examen. Joseph Schaitberger était né à Durnberg, en 1658. Ayant lu le catéchisme de Luther, il le trouva si satisfaisant que, depuis lors, il combattit sans repos et sans détours les principes catholiques. Il ne pouvait manquer d'être arrêté; mais, dans les cachots de Hallein et de Salzbourg, il demeura inflexible. On le chassa, en conséquence, du pays. Le courageux apôtre choisit Nuremberg pour lieu de refuge, ville puissante, éclairée, qui était alors le centre intellectuel de l'Allemagne. Il y publia un certain nombre de traités religieux, que leur forme rendait accessibles à tout le monde. Sa Lettre évangé-lique adressée aux Tyroliens du vallon de Defferegen, célèbres par leur talent pour la fabrication des

tapis, eut un succès prodigieux. Leurs colporteurs l'introduisirent dans les montagnes de Salzbourg, d'où elle pénétra dans la Carinthie et dans la Styrie supérieure, grâce à la connivence de personnes discrètes, que l'on n'aurait jamais soupçonnées. Les charlatans, les marchands forains, et même les vendeurs d'images pieuses, de chapelets, de croix bénites, propageaient aussi les brochures de l'écrivain populaire, y joignant des Bibles traduites, que lisaient avidement les schlitteurs, fermiers, bûcherons et armaillis.

Le nombre des individus qui penchaient vers la Réforme, était déjà considérable sous l'administration du prince archevêque Gandolf de Küenbourg, entre les années 1668 et 1688; il augmenta beaucoup pendant le règne de son successeur, le comte François de Harrach. Comme les montagnards cherchaient sincèrement la vérité, savaient mieux soigner les bestiaux ou poursuivre les châmois qu'analyser une doctrine, on les aurait peut-être facilement ramenés par la douceur, convaincus par des syllogismes et abusés par un étalage de vaine science. Mais la maison d'Autriche n'a foi que dans le sabre et les verrous; l'ordre de Saint-Ignace ne voulait employer que la force. On commença donc à persécuter les dissidents. Le plus léger écart des cérémonies extérieures du catholicisme fut châtié avec une rigueur impitoyable. Un soupçon vous faisait traîner devant les commissions religieuses, subir un examen perfide et inquisitorial; on fouillait la maison du prévenu pour y chercher des livres dangereux, et on le forçait à renier publiquement toutes les sectes. Refusait - il cet éclatant désaveu, on le chassait du territoire, on l'envoyait languir dans un éternel exil, et, comme pour ajouter l'ironie à l'intolérance, on lui faisait payer un droit d'émigration! En mai 1695, Michel Plastnigg, paysan de Windischmattray, dut ainsi abandonner sa province natale. Sa femme, qui le chérissait, voulut le suivre sur la terre étrangère, emmener avec elle ses quatre enfants mineurs. Mais on la sépara de ses fils, sous prétexte que les opinions damnables de leur père compromettraient leur salut. Le frère du banni ne put même obtenir la permission de les élever, quoique son orthodoxie ne fût pas suspecte, qu'il jurât de vivre et de mourir dans la croyance ultramontaine. On plaça ses neveux chez des étrangers, où on surveilla leur instruction. Une foule de scènes pareilles affligèrent l'Oberland.

Ces mesures oppressives n'étaient pas faites pour exciter l'enthousiasme en faveur du catholicisme. Le rude habitant des montagnes ne comprend pas la soumission à l'arbitraire. Il voit ses granits braver la fureur des tempêtes, ses coupoles neigeuses défier le soleil, ses torrents bondir par dessus les obstacles : la nature lui enseigne la résistance. Il ne se courbe donc pas plus devant la tyrannie que ses rochers ne cèdent à la molle étreinte des nuages. Les pasteurs des hautes terres, néanmoins, n'avaient pas encore adopté de doctrine précise, ils n'appartenaient ni à la communion d'Augsbourg, ni à la communion helvétique. Mais quelques livres, quelques principes de toutes les sectes réformées circulaient parmi eux;

ils avaient emprunté certaines opinions aux vaudois, aux hussites, aux luthériens, aux calvinistes, et en avaient formé un bizarre mélange.

Elles avaient cependant une base commune: les maximes de l'Évangile; un but commun: celui de ramener les cœurs vers la pureté des temps primitifs. Or, les mœurs du clergé autrichien offraient un spectacle entièrement opposé. Il semblait avoir réduit la piété à la servile observance de quelques pratiques ' minutieuses, de quelques cérémonies extérieures. La justice et la charité n'entraient pour rien dans sa dévotion. « Son ignorance faisait sourire, sa corruption excitait le mépris, sa violence fanatique inspirait la haine, nous dit le baron Hormayr, son avidité effrayait, et ses débauches continuelles rappelaient une sentence de la Bible sur les pasteurs qui tondent leurs brebis jusqu'à la peau. » L'inimitié des communes de Salzbourg et de leurs supérieurs ecclésiastiques allait donc tous les jours s'envenimant. Au lieu de corriger leurs vices, les prêtres déchaînaient la persécution dans leurs tranquilles vallées.

Les plus honorables citoyens furent traités comme des criminels et menacés de la potence. « Je suis un pauvre homme, disait Pierre Wallner, mais il n'y a pas un moment où je ne sois prêt à mourir pour la vérité. » L'oppression devint si cruelle que les montagnards perdirent patience. Le 5 août 1731, leurs délégués se réunirent à Schwarzach, pour conférer sur les moyens d'y mettre un terme. Réunis autour d'une table, dans l'hôtellerie du village, ils récitèrent d'abord le vingt-sixième psaume. Ils délibérèrent ensuite et

arrêtèrent les mesures qu'il fallait prendre. Quelquesuns voulaient provoquer une sédition générale, occuper militairement les défilés du pays; mais des opinions plus modérées prévalurent. Les campagnards y gagnèrent peu. Instruit de leur conciliabule, l'archevêque sollicita l'intervention de Charles VI comme prince autrichien, défenseur et patron du diocèse. L'émpereur envoya aussitôt trois mille six cents hommes, que l'on dissémina dans toutes les vallées, où, pendant un espace de quatre mois, ils coûtèrent à la province 1,039,440 florins. Le 30 août 1731, le conseil aulique prohiba comme séditieuses les réunions auxquelles assisteraient plus de trois personnes. On arrêta beaucoup de pères de famille, on en exila un grand nombre.

Dans cette calamité publique, vingt-trois paysans des dix cantons prirent le parti d'aller à Regensbourg, que les Français appellent Ratisbonne, et d'exposer leur situation aux envoyés des puissances schismatiques. Ils voyaient bien qu'il fallait se déclarer pour l'une ou pour l'autre des confessions dominantes, mais ils ne savaient laquelle choisir. Les naïfs campagnards présentèrent au synode une liste de tous les Salzbourgeois qui regardaient l'Évangile comme l'unique source de la vérité: ce rôle contenait les noms de dix-sept mille sept cent quatorze adhérents. Mais comme c'étaient des chefs de famille, ils représentaient un bien plus grand nombre de personnes lasses du joug catholique. A cette démarche répondit une mesure violente, que semblaient interdire les opinions et les mœurs du dix-huitième siècle.

Le 31 octobre de la même année, le gouvernement autrichien publia un édit par lequel tous les dissidents étaient condamnés à l'exil. Les gens établis devaient abandonner le territoire dans l'espace de cinq mois, les gens non établis dans un laps de huit jours, s'ils ne reniaient point l'Église protestante; les journaliers, les mineurs, les bûcherons, qui n'abjureraient point les doctrines hérétiques, seraient expulsés sur-le-champ. Une foule de montagnards vendirent leurs terres et leurs meubles, avec les pertes considérables qu'entraînait la dépréciation générale des biens, vu la quantité des offres. Les pères de famille partaient les premiers, allaient chercher un lieu de refuge où ils appelaient ensuite leurs femmes et leurs enfants. C'était une désolation presque universelle.

Les ambassadeurs des États protestants réclamèrent en vertu du traité de Westphalie. L'article quatre du paragraphe trente-neuvième, qui n'a jamais reçu son exécution en Bavière et en Autriche, porte que les réformés auront trois ans pour quitter un pays catholique si le souverain exige leur départ, et que, dans tous les cas, ils pourront faire librement administrer leurs biens. Suivant son usage, la cour de Vienne demeura sourde et muette. Il ne restait plus qu'à tendre une main secourable aux fugitifs.

L'électeur de Hanovre les accueillit avec empressement. Le roi de Danemark provoqua des quêtes en leur faveur dans toutes les églises. Le 2 février 1732, le roi de Prusse publia des lettres-patentes où il leur offrait un asile. La cour de Berlin engagea même les prêtres catholiques à employer partout leur influence pour faire bien recevoir les proscrits. Un grand nombre vinrent donc s'établir sur cette terre hospitalière. Frédéric-Guillaume envoya dans leur patrie deux commissaires, chargés officiellement de recouvrer leurs dettes actives. L'archevêque de Salzbourg, en compensation, fit veiller de la manière la plus rigoureuse au payement de leurs dettes passives. On retint le capital des dons annuels qu'on leur extorquait au profit des établissements pieux, du culte paroissial et des maisons de charité. Un droit de préemption fut même dévolu à ce capital soustrait, quand l'abondance des charges faisait vendre les biens aux enchères.

Toute l'Allemagne réformée suivit l'exemple que donnaient les souverains. Quoique les villes libres ne fussent plus dans l'état de force et de splendeur où le commerce de l'Orient les avait jadis élevées, elles se montrèrent généreuses enverş les émigrants; beaucoup y trouvèrent de l'emploi, beaucoup furent aidés par les institutions philanthropiques. Dans une foule de communes urbaines, les autorités allèrent au-devant des proscrits, pendant que les cloches sonnaient à grande volée; le bourguemestre leur adressait un discours; les habitants, répandus en foule hors des murs, chantaient les fameux cantiques luthériens: « Dieu est notre forteresse; — Nul n'est abandonné du Seigneur; — Soutiens-nous, maître, suivant ta promesse. » On n'aurait pas plus solennellement accueilli des princes étrangers. A Ansbach, quand les voyageurs furent arrivés sur la place de l'Hôtel-de-Ville, on leur distribua quatre cent trente catéchismes de la confession d'Augsbourg. Un vieillard de

quatre-vingt-sept ans, George Færster, remercia la ville au nom des proscrits. Les bourgeois se disputèrent ensuite l'honneur et la satisfaction de les héberger. Une collecte dans les églises donna la somme relativement très-forte de 3,974 florins 6 kreutzers.

La Bavière, cette humble vassale de l'Autriche, ne témoigna point aux bannis le même intérêt. Elle ne leur accorda qu'une semaine pour traverser son territoire: on leur désigna la route qu'ils devaient suivre et on fit garder tout le trajet par des soldats. Cinq cents montagnards prirent ce chemin; trente mille avaient abandonné leur patrie. Un certain nombre s'embarquèrent pour l'Amérique, où ils fondèrent une colonie protestante sur les rives de l'Ebénezer, dans la Géorgie.

Le vaste commerce d'objets en bois sculpté, dont Nuremberg est maintenant le centre, y fut transféré à cette époque. On les avait jusqu'alors fabriqués au bord du Kænigsee ou lac Royal, dans la province de Salzbourg. La majorité des artisans quitta le pays et alla, sous un ciel moins inhospitalier, faire concurrence aux tailleurs d'images restés dans les montagnes.

Cette émigration eut pour le diocèse des conséquences presque aussi funestes que l'expulsion des Maures pour l'Espagne. Les mines d'or, d'argent, de fer et de cuivre furent abandonnées : les pluies, les infiltrations, les glaces, les neiges éternelles comblèrent leurs galeries. Le désert envahit promptement le sol. Les champs jadis fertilisés devinrent des landes incultes; les fonds humides se changèrent en marais

pestilentiels, d'où s'exhalait la fièvre. Au lieu de robustes cultivateurs, bronzés par l'air pur des montagnes, on rencontrait çà et là quelque berger pâle et frissonnant. Les maisons délaissées tombaient en ruine. Ceux qui avaient acheté pour un prix dérisoire les biens de leurs malheureux compatriotes, et qui voulurent les exploiter, durent presque tous recourir à des hommes de peine, faire des avances plus ou moins considérables. Leurs entreprises échouèrent, et le peuple vit dans leur banqueroute un châtiment providentiel.

## · CHAPITRE XXIII.

DERNIÈRES TENTATIVES DES JÉSUITES POUR CONVERTIR L'ALLEMAGNE; DÉCADENCE DE L'ORDRE.

Les jésuites n'avaient point abandonné leur projet de soumettre toute l'Allemagne au catholicisme : la guerre de Trente-Ans ne leur en avait donné que la moitié; ils convoitaient le reste de cette proie, les lambeaux qu'on avait arrachés de leurs mains. Ils ne pouvaient, ils n'osaient plus procéder ouvertement par la force; ils n'avaient plus de Wallenstein pour promener le deuil, la ruine et la mort de la Lombardie à la mer Baltique. Mais là où les circonstances ne leur permettaient point de faire marcher le canon devanteux, ils se glissaient en rampant. Convertir les souverains schismatiques, puis susciter contre leurs peuples des persécutions plus ou moins sournoises, était devenu leur principal expédient. La dernière fois qu'ils employèrent la violence, ce ne fut point directement, avec l'épée de l'Autriche, mais par l'entremise de Louis XIV; le fastueux monarque étant devenu leur instrument et leur vassal. La révocation de l'édit de Nantes avait signalé l'importation en France du système autrichien. Quatre ans après,

les dragonnades, ce moyen de persuasion auquel les jésuites tiennent tant, parce qu'ils l'ont inventé, portaient sur les bords du Rhin la foi et la terreur.

« Au mois de février 1689, dit Voltaire, il vint à l'armée un ordre de Louis, signé Louvois, de tout réduire en cendrés. Les généraux français, qui ne pouvaient qu'obéir, firent donc signifier, dans le cœur de l'hiver, aux citoyens de toutes ces villes si florissantes et si bien réparées, aux habitants des villages, aux maîtres de plus de cinquante châteaux, qu'il fallait quitter leurs demeures, et qu'on allait les détruire par le fer et par les flammes. Hommes, femmes, vieillards, enfants, sortirent en hâte. Une partie fut errante dans les campagnes; une autre se réfugia dans les pays voisins, pendant que le soldat, qui passe toujours les ordres de rigueur et n'exécute jamais ceux de clémence, brûlait et saccageait leur patrie. On commença par Mannheim et par Heidelberg, séjour des électeurs; leurs palais furent détruits comme les maisons des citoyens; leurs tombeaux furent ouverts par la rapacité du soldat, qui croyait y trouver des trésors; leurs cendres furent dispersées. »

Sur les ruines de dix-neuf cent vingt-deux communes jadis luthériennes, on proclama le catholicisme; le peu d'habitants échappés aux violences de nos troupes, à la famine, aux rigueurs de l'hiver, furent contraints de prier suivant le rit dont on leur démontrait victorieusement la supériorité. Cette oppression dura huit ans. Lorsqu'on traita enfin de la paix, à Ryswik, le Palatinat crut que la liberté de

conscience allait lui être rendue. Les délibérations des plénipotentiaires touchaient à leur fin, et l'espoir de la population malheureuse semblait effectivement sur le point de se réaliser. Mais les jésuites de France, d'accord avec les jésuites de Vienne, lui préparaient un coup de Jarnac. La veille même du jour où devait être signé l'acte définitif, les trois représentants de la France vinrent, le soir, déclarer que les négociations n'aboutiraient point, si on laissait les communes endoctrinées par le fer et la flamme retourner au protestantisme. Les envoyés des États luthériens jetèrent les hauts cris à cette nouvelle exigence; mais on ne tint compte de leurs réclamations. Toutes les parties belligérantes étant lasses de la guerre, on sacrifia les milliers d'hommes que le roi de France avait éclairés en incendiant leurs maisons.

Les protestants d'Allemagne soupçonnèrent l'Autriche d'avoir comploté cette perfidie, et lui en gardèrent rancune. Ils se trompaient si peu que Léopold regrettait de ne pas avoir obtenu davantage. Le comte d'Auersperg, son ambassadeur à Londres, dit au secrétaire d'État Blathwait que cette convention, après tout, n'avait pas octroyé aux catholiques la moitié autant de paroisses que les catholiques en avaient abandonné aux luthériens par la paix de Munster. La branche convertie de Neubourg, qui avait hérité du Palatinat dans l'année 1685, approuvait l'obstination de Louis XIV: elle aussi aimait mieux un désert qu'un pays peuplé de schismatiques.

Depuis cette époque, la milice du Saint-Siége n'eut plus l'occasion d'employer les belliqueux moyens qu'elle préfère, mais elle ne ralentit pas ses efforts et enveloppa toute l'Allemagne comme d'un filet. L'année même où l'on signa le traité de Ryswik, l'électeur de Saxe, pour monter sur le trône de Pologne, renia le protestantisme si courageusement défendu par ses ancêtres. Les princes de Hanovre et la famille régnante de Brunswick se prosternèrent devant l'Église orthodoxe. En abattant ces rameaux dégénérés, la mort seule put mettre un terme aux progrès du papisme dans le Nord: la succession de Hanovre, tombée entre les mains de l'Angleterre, fut spécialement un grave échec pour les ultramontains; mais les princes de Hohenlohe imposèrent la communion romaine à leurs sujets. Nous avons raconté de quelle manière trente mille montagnards furent expulsés, comme hérétiques, du pays de Salzbourg, eu 1731. En 1733, un adepte de la congrégation ayant hérité du Wurtemberg, forma le dessein d'y rendre la suprématie aux vieilles croyances: le comte Schænborn, évêque de Wurtzbourg et vice-chancelier de l'Empire, devait seconder Charles-Alexandre. La mort soudaine, qui surprit en 1737 le duc fanatique, ne lui permit point de réaliser ses projets. Son fils ayant les mêmes opinions religieuses, le Saint-Siége n'en continua pas moins de dominer le Wurtemberg pendant soixantequatre ans. Le prince héréditaire de Hesse-Cassel, gagné à son tour, mais craignant d'indigner son père, embrassa dans le plus profond secret, la doctrine catholique en 1749. Sans la résistance victorieuse de Frédéric pendant la guerre de Sept-Ans, la perspicacité de son génie et ses efforts soutenus, les jésuites eussent peut-être accompli par l'intrigue, au dix-huitième siècle, l'œuvre pour laquelle ils avaient déployé une si affreuse énergie dans le siècle antérieur.

Un autre obstacle néanmoins eût pu les arrêter: je veux dire leur propre décadence. L'ordre de Loyola est un instrument de guerre, une épée à deux tranchants. Elle produit de terribles effets dans la lutte, cette épée que ne tient jamais l'instigateur du combat, qu'il fait manier par d'autres, en s'effaçant luimême et en se mettant à l'abri des coups. Les hostilités finies, à quoi peut-elle servir? Dans les temps calmes, c'est le marteau du forgeron, le soc du la-houreur, la navette du tisserand, l'aiguille de la ménagère, la houlette du pâtre, qui ont une utilité réelle et incontestable. La lame sanguinaire ne peut alors que se rouiller, pendue aux murailles, où sa vue seule donne le frisson, tant elle évoque d'odieux souvenirs!

Tel fut le sort de la congrégation en Autriche, telle sera toujours et partout sa destinée. Le repos, si précieux pour les nations, ruine et déconcerte l'ordre guerrier. Les arts de la paix le trouvent gauche et inhabile. Son stratagème fondamental consiste alors à paralyser l'entendement humain, à prévenir la réflexion et la discussion. Mais, dans l'atmosphère léthargique répandue autour de lui, la torpeur le gagne lui-même. Les jésuites passent pour d'excellents instituteurs: Frédéric II prétendait que, sous le rapport de l'enseignement, ses provinces catholiques perdraient beaucoup, s'il les expulsait. J'ai peine à

croire que ce ne fût pas là un vain prétexte (1). Le talent des jésuites comme professeurs me paraît un de ces préjugés qui ne soutiennent ni l'examen de la raison, ni la lumière des faits. Les partisans de l'immobilité absolue peuvent-ils enseigner la gymnastique de l'esprit? Les contempteurs, les adversaires de la raison peuvent-ils former des intelligences saines et robustes? Est-ce avec la scolastique du moyen âge, avec les subtilités de saint Thomas et de Duns Scott, avec toute cette alchimie fabuleuse, qu'on explique la nature des choses, que l'on fait comprendre l'histoire, la société, le bien et le beau, l'utile et le vrai, l'homme et le monde? Il existe de nos jours des établissements où l'on corrige les difformités de la taille : les écoles des jésuites semblent, au contraire, avoir pour but de déformer les esprits, de les rendre contrefaits et rachitiques. Les annales de l'Autriche le prouvent péremptoirement. Dès que les moines ambitieux gouvernèrent sans contrôle le peuple et l'empereur, les généraux et les ministres, les femmes et les enfants, une éclipse commença dans l'intelligence de la nation; bien mieux, leur propre vue s'obscurcit, la lumière qu'ils cachaient aux autres se retira d'eux.

L'ordre de Loyola cultivait obstinément la mé-

<sup>(1)</sup> En avançant ce paradoxe, le roi de Prusse, comme l'a fort bien expliqué M. de Saint-Priest, voulait blesser les philosophes français, les punir de leurs nouvelles théories démocratiques; aussi longtemps que la religion avait été le seul but de leurs attaques, il avait sympathisé avec eux; lorsqu'ils frondèrent le pouvoir absolu, il se fâcha tout rouge et quitta leurs rangs.

moire, en comprimant la raison, l'esprit de reclierche et d'initiative, sources de toute clarté, instruments de tout progrès. Leur but principal était d'engourdir les cerveaux, de plonger la race humaine dans une obéissance aveugle, comme dans une geôle, soit en fait de doctrines religieuses, soit en fait de maximes politiques et même de connaissances étrangères au principe d'autorité. Leur système d'éducation, le seul qu'ils aient jamais suivi, tendait à créer des hommes médiocres en tout genre, environnait les talents supérieurs d'un cercle infranchissable. Jamais enseignement ne fut plus sec, plus monotone, plus sépulcral; leur science avait la régularité d'un tombeau de famille, où chaque case reçoit un cercueil; une instruction morte remplissait tous les compartiments de leurs études. Ils développaient exclusivement les ressources, les facultés inférieures de l'homme, l'instinct imitatif, la dialectique, la mimique; aux idées et aux faits, leur méthode énervante substituait les mots, l'étude des langues, et quelle étude! Dans leurs colléges on remplaçait Tite-Live par Jovius et Natalis; Salluste par Sadolet et Bembo; Cicéron par Osorius; Virgile, Horace, Térence par Vida, Prudence, Sannazar, les premiers étant trop païens, les seconds plus orthodoxes. On apprenait donc aux élèves le grec et le latin sans critique, sans pénétrer au delà des mots pour expliquer les choses, sans donner aucune notion de l'esprit qui animait les anciens, qui leur communiquait du goût, de la perspicacité, de la bravoure et de la grandeur.

La théologie et la prétendue philosophie enseignées

par les révérends pères achevaient la déroute de l'intelligence: elle s'enchevêtrait dans ces formules insidieuses, elle s'égarait dans ces broussailles de mots arides, elle tombait accablée sous le poids de maximes routinières, combinées en faveur du despotisme clérical et de l'oppression politique. Quand les professeurs perdaient eux-mêmes le fil de leurs idées, ils se tiraient d'affaire en déclarant que beaucoup de choses ne peuvent être comprises parce qu'elles sont incompréhensibles. La physique, lestement dégagée de ses calculs, était réduite à quelques expériences avec la machine pneumatique et la machinc électrique, deux grandes raretés à cette époque dans les États autrichiens et dans la Bavière; on la transformait donc en amusement. La géologie et . l'histoire naturelle ne figuraient même point sur le programme. Du droit, on n'enseignait que la lettre morte. Quand un jeune noble avait perdu trois ou quatre ans à étudier des sciences informes, il obtenait un diplôme et s'imaginait connaître tout ce que l'on peut savoir.

Partout, l'ordre de Loyola faisait une guerre ouverte aux nationalités, dédaignant, sapant les vieilles contunies, les anciens priviléges et les garanties locales, cherchant à étouffer les langues modernes pour les remplacer par un latin barbare. Ainsi, en Autriche, l'allemand, le bohême et le hongrois étaient en butte à leur mépris sincère ou affecté : l'idiome de l'Église devait dominer les autres systèmes d'expression, comme l'autorité du Vatican les autorités laïques. La même proscription frappait les littératures

nationales, dont les racines plongent dans le sol de la patrie, dont les chants évoquent une foule de souvenirs, rappellent de glorieux exploits, protégent contre l'oubli les traditions et les droits populaires. Les jésuites mettaient à la place leurs classiques mutilés, leurs histoires mensongères, qui travestissent les faits, suppriment les nations pour exalter les familles royales, mentionnent avec un laconisme dédaigneux les princes affranchis de leur tutelle, prônent emphatiquement les souverains agenouillés devant leur congrégation. Un roi, un homme puissant, a-t-il agi comme leur vassal, demandér suivi leurs conseils, favorisé leurs projets, porté humblement leur bannière, c'est un saint, un génie, un modèle de bonté, de vertu et de raison. Voilà comment les falsificateurs d'annales ont préconisé le fade Guillaume de Bavière, l'étroit, le cruel Ferdinand II, le grotesque et obtus Léopold I<sup>ex</sup>, auquel ils donnent le titre de grand!

Un ecclésiastique bavarois, nommé Laurent Westenrieder, nous a conservé dans leur formule officielle les maximes qui gouvernaient l'éducation donnée par les jésuites. C'est une recette merveilleuse pour abâtardir les esprits. « Que les nôtres n'adoptent jamais d'opinions nouvelles, se conforment aux jugements de la société, disent tous la même chose. — Les hommes enclins aux nouveautés seront bannis des chaires. — Que tous suivent les mêmes données dans leur enseignement, repoussent les livres profanes et d'un bon style (procul habeant libros profanos et politioris sermonis). — La morale et les mathématiques ne doivent être enseignées qu'autant que l'exige

notre but. — Enfin il faut interpréter la philosophie de manière à ce qu'elle concorde avec la théologie scolastique. »

Une dernière sentence trahit ouvertement leur colossale ambition. « Ce serait un grand honheur pour les peuples si, après avoir détruit la race pernicieuse des hommes politiques, on réunissait le pouvoir temporel au pouvoir spirituel, de manière que tout fût gouverné et administré par nous. » (Maximum in populi utilitatem cessurum esset, si, pestifero semini politicorum sublato et temporali dominio cum spirituali conjuncto, solummodo a nobis res regerentur et administrarentur.)

Les conséquences de cette paralysie intellectuelle, de cet assoupissement factice, ne pouvaient tarder à se produire. La Bohème, la Hongrie, l'Autriche, la Bavière, si actives, si florissantes au seizième siècle, où abondaient alors les talents supérieurs, tombèrent dans une atonie, dans une indigence spirituelle, dans une stérilité d'hommes supérieurs qui effrayent l'historien. Avant l'invasion des jésuites, une douce aurore y épanchait une lumière croissante; mais à l'aube ne devait point succéder le jour; les prêtres espagnols ramenèrent les ténèbres, les illusions et les frayeurs de la nuit.

Le rapide abaissement des intelligences ne tarda point à devenir manifeste. On manqua bientôt de sujets capables pour travailler dans les bureaux des ministères, pour gouverner les provinces, pour remplir les fonctions diplomatiques à l'étranger. Les familles nobles, qui se réservaient les emplois supérieurs, voyant leurs fils sortir ignorants et inhabiles des colléges de l'ordre, prirent le parti de les envoyer étudier au dehors. Où les jeunes catholiques allaient-ils chercher l'instruction que ne pouvaient leur donner les révérends pères? Dans les universités luthériennes de Leipzig, Wittemberg, Helmstædt et Halle, dans les universités calvinistes d'Utrecht et de Leyde. Les illustres professeurs de la congrégation en avaient réduit là un grand peuple! Après avoir répandu des flots de sang pour détruire-le schisme, ils étaient contraints de laisser les générations nouvelles déserter leurs cours, aller prendre leçon chez les docteurs de l'hérésie. Là cependant elles s'éclairaient plus que ne l'eussent voulu les frères de Saint-Ignace; elles partaient les yeux couverts d'un triple bandeau, elles revenaient sans préjugés, sans dévotion mesquine, habituées à se servir de leur raison. Ainsi se formèrent le comte Jean Guillaume de Wurmbrand-Stuppach, qui devint président du conseil aulique, secrétaire d'État, chevalier de la Toison-d'Or; le comte d'Harrach, ambassadeur à Madrid près de Charles II, au moment où allait disparaître la branche espagnole des Habsbourgs; le gouverneur Jærger et son fils; Tattenbach, Stubenberg, Trautmansdorf et trois Kaunitz: l'aïeul du chancelier, un des libérateurs de Vienne assiégée par les Turcs, signataire du traité de Ryswyk; son fils, ambassadeur à la cour de Rome et dans toutes les cours électorales; le prince enfin qui gouverna l'Autriche sous Marie-Thérèse et Joseph II. L'ambitieuse communauté eût voulu travailler à sa propre chute qu'elle n'eût pas agi autrement.

L'impératrice Marie-Thérèse elle-même avait reçu des jésuites l'éducation la plus pitoyable. Elle ne sut jamais l'orthographe, ni, par conséquent, la grammaire. Elle avait puisé ses connaissances historiques dans les maigres abrégés que l'ordre affectionne. Tous les développements de son intelligence, elle les dut à elle-même, à sa riche nature, à l'expérience politique et au maniement des affaires. Ses précepteurs ne lui avaient inspiré ni le goût des beaux-arts, qu'elle manifesta pendant son règne, ni l'estime des travaux historiques, dont elle sut faire un si habile usage pour soutenir ses prétentions sur divers territoires, et pour fortifier sa puissance à l'intérieur; mais ce furent des bénédictins qui rédigèrent ses manifestes.

La langue allemande tombait en friche, comme une terre abandonnée; on ne savait même plus s'en servir pour traiter des questions de droit. Arlequin, Pierrot, Polichinelle, occupaient tous les théâtres, où ils débitaient les plus sottes, les plus grossières plaisanteries. Le beau monde passait du pédantisme à la frivolité; les conversations, lourdes et banales, inspiraient un profond ennui. L'art d'écrire agonisait, pour ne pas dire davantage; et cependant les jésuites prohibaient tous les livres publiés dans l'Allemagne du nord.

La religion était pratiquée, interprétée d'une manière inepte et puérile. Les processions qui avaient lieu dans toute l'Autriche, le vendredi saint et le vendredi de la semaine antérieure, donneront une idée de ce culte barbare. L'immense cortége s'arrêtait devant des estrades, où l'on figurait certains épisodes de l'Ancien et du Nouveau Testament, avec un réalisme peu propre à édifier les âmes chastes. On voyait Madeleine, représentée par une jeune fille trèssuccinctement vêtue, qui se pâmait au pied de la croix; Ruth et Booz, Juda et Thamar, David et Bethsabée, Suzanne et les vieillards libertins; nul détail de ces intermèdes scabreux n'était omis. L'autorité n'osait point les défendre, parce que les jésuites les regardaient comme nécessaires à la pompe de leurs sêtes, comme un moyen d'y attirer la foule. Plus le spectacle était inconvenant, plus en effet il charmait la multitude; la jeunesse y accourait avec empressement et harcelait quelquefois de ses railleries les personnages bibliques. Dans la semaine sainte de l'année 1674, les étudiants se livrèrent à une si fougueuse intempérance de langue, huèrent tellement les acteurs, que la garde urbaine fut requise pour les disperser. Mais les ferrailleurs universitaires n'obéirent point à ses injonctions. Leur résistance provoqua une lutte, qui termina par un dénoûment tragique la solennité burlesque.

Une instruction pour le choix des personnes qui devaient monter sur les estrades et y jouer un rôle, fera voir combien les moines de Loyola dégradaient la religion et quels soins frivoles les préoccupaient; nous traduisons littéralement:

« Pour représenter Dieu le Père, il faudra un homme grand, droit, vigoureux et bien proportionné, avec une longue barbe grise assez épaisse, sans teintes jaunâtres ou rousses comme sans lacunes, formant

une masse unie sous le visage, une personne, enfin, qui ressemble à feu le docteur Sixt ou à l'hôtelier de la Cigogne. Relativement au Christ, l'organisateur de la procession devra chercher, au moins quinze jours d'avance, dans les rues et dans les églises, un individu de stature convenable, pas trop gros, d'un teint qui annonce la santé, ne louchant pas, ayant le nez bien fait, toutes ses dents et une physionomie agréable, ne portant pas une longue barbe grise, mais, au contraire, une petite barbe châtain ou d'une nuance plus claire et terminée par deux pointes; bref, ne présentant aucune difformité; de bonnes mœurs, d'ailleurs, et craignant Dieu. Les grands prêtres Melchisédech, Aaron, Annas, Caïphe, etc., auront, soit des barbes grises longues et épaisses, soit de courtes barbes frisées, ou deux houppes au menton; leur visage sera boursouslé par la graisse, leur corps replet à proportion, et, s'ils n'ont pas l'embonpoint voulu, on fera usage de coussins pour les grossir. On mandera de Mittewald les deux frères qui tiennent la forge, et que leur taille colossale rend propres à figurer les géants Goliath et Urie. Outre la somme convenue, on leur donnera douze florins de gratification. Le diable vomissant du feu recevra un demi-florin et tous les matériaux qui lui sont nécessaires, comme du soufre, de l'eau-de-vie et du coton. Pour représenter saint Georges, on prendra un bel homme et le plus fort de la ville, attendu qu'il doit sauver Marguerite, la princesse royale, et, comme un autre Tell (le nom de Tell produit ici le plus singulier effet), percer vigoureusement et adroitement le

gosier du monstre qui le menace; il faut que le sang contenu dans d'énormes boyaux jaillisse sur les dames jusqu'au second étage, et arrose les spectateurs en les faisant fuir çà et là, ce qui amuse beaucoup le peuple.

Dans les premières années du dix-huitième siècle, on apporta de Hongrie à la cathédrale de Vienne, une statue de Notre-Dame, que l'on prétendait avoir vue pleurer, comme une foule d'autres statues au cœur sensible. On l'intronisa sur le grand autel, où elle devint l'objet d'une fanatique dévotion. Elle passait pour guérir tous les maux et pour rendre l'office des médecins inutile. Des milliers de malades, espérant être guéris par son intercession, envoyaient à la cathédrale des ex-voto représentant la partie affligée ou même la personne entière. Les dons étaient en or ou en argent, cela va sans dire, car les saints aiment beaucoup les métaux précieux. Ils se multiplièrent si vite que, dès l'année 1706, les barbares offrandes couvraient les murs, les piliers de l'Église et montaient jusqu'en haut des voûtes.

Quand on songe que vingt millions d'hommes avaient été sacrifiés en Allemagne, pour rendre possibles, chez un peuple déjà éclairé par la lumière de la Réforme, ces grotesques cérémonies, ces pratiques superstitieuses!...

Les Zingaris, les Bohémiens nomades, frappaient de terreur des provinces entières. Pendant l'insurrection des Hongrois, commandés par le prince Rakoczy, ces tribus errantes passaient pour espionner en faveur des Magyars. Une circulaire adressée à tous les baillis et capitaines leur enjoignait de procéder sommairement contre eux. « Ces vagabonds étant mis hors la loi, disait l'acte officiel, du moment qu'on pourra les saisir, il suffira qu'ils avouent leur qualité: hommes ou femmes, on les fusillera, sabrera, pendra aussitôt. Les enfants seuls seront épargnés; on les distribuera dans les maisons de charité, pour - qu'ils y reçoivent une éducation chrétienne. » Après le traité de Zathmar, qui mit fin à la guerre civile, beaucoup de fugitifs, de vétérans, s'associèrent aux Bohémiens et continuèrent en détail les hostilités. Les ballades et autres chants populaires ont conservé la mémoire de plusieurs chefs, d'un certain Rajnoha entre autres, qui pillait toute la chaîne des montagnes Blanches; Kovats et Losy, deux brigands fameux, ont laissé de terribles souvenirs dans les provinces de Liptau et de Thurocs.

Partout, la faiblesse et l'incapacité du gouvernement clérical se trahissaient. Les rues des villes, de la capitale même, n'étaient plus nettoyées: un éclairage insuffisant et maladroit y combattait avec peine les ténèbres. Le sol n'était point pavé, ou l'était d'une manière qui prouvait le retour de la barbarie.

Les mœurs les plus cruelles, les plus sauvages habitudes, régnaient dans ces villes malpropres et malsaines. Les duels, les assassinats en plein jour, les

Ϋ́

luttes à main armée ensanglantaient fréquemment la voie publique. Un général autrichien arrêta la voiture d'un ambassadeur, et voulut le faire déscendre pour se couper la gorge avec lui : le diplomate ne fut tiré de cette désagréable situation que par la soudaine arrivée du guet, par la sagesse et la résolution de l'officier. Peu de temps avant que Charles VI montât sur le trône, le domestique d'une légation ayant été arrêté pour de justes motifs, les heiduques, laquais et postifions du quartier se rassemblèrent, attaquèrent la garde avec tant de violence, qu'elle dut se réfugier dans une auberge et s'y barricader. Les agresseurs enfoncèrent les portes, délivrèrent leur compagnon; puis, entraînés par leur exaltation furieuse, assaillirent la caserne du Marché-Neuf et la pillèrent. Une force supérieure, dirigée contre la valetaille, la mit enfin à la raison : un chef de l'émeute fut aussitôt saisi, livré au bourreau et pendu sans autre forme de procès.

Une cause plus futile encore provoqua une sédition où périrent quelques centaines de personnes (en 1700). Deux ramoneurs, qui jouaient devant la maison du juif Openheimer, banquier de la cour, se prirent de querelle avec un israélite. La garde urbaine, jugeant que l'un d'eux allait trop loin, le chassa en lui administrant une correction. Les spectateurs s'indignèrent de ce qu'un chrétien fût battu pour un juif, et, comme il y avait marché sur la place Saint-Pierre, lieu de la scène, les polissons, malgré les cris et le désespoir des marchandes, pillèrent leurs œufs pour les jeter dans les fenêtres du banquier. Aux

œufs succédèrent les cailloux. Le poste considérable, qui se trouve près de là, regardait tranquillement le tumulte, car on n'aimait point le financier. La multitude s'anima donc peu à peu, envahit l'hôtel, vola l'or, les diamants, les objets précieux, déchira les livres de caisse et tous les papiers, jeta les meubles par les fenêtres et défonça les tonneaux. Openheimer, sa famille et ses employés n'eurent que le temps de fuir dans un souterrain secret, où la foule ne put les poursuivre. Dès que la nouvelle de cette émeute fut connue à la cour, elle envoya l'ordre de la comprimer par tous les moyens. Les sommations ayant échoué, la garde tira sur le peuple, qui se dispersa promptement; mais de nombreuses victimes jonchaient la terre. Et comme le tumulte, ayant duré jusqu'au soir, avait insensiblement gagné toute la ville, on braqua des bouches à feu dans les rues et places principales. Le lendemain, deux chefs du soulèvement, que l'on avait arrêtés à domicile, un ramoneur et un fourbisseur d'armes, furent pendus aux : persiennes de l'hôtel : l'exécution terminée, on proclama, au son des trompettes, une amnistie pleine et entière pour tous ceux qui rapporteraient les objets dérobés.

Les duellistes avaient rendu célèbre par leurs combats furieux un endroit de Vienne nommé maintenant la Josephstadt. On s'y tuait à pied et à cheval, au pistolet et à l'épée. Des champions y venaient de fort loin, et l'usage voulait que les seconds prissent une part active à la lutte. Les passants et curieux suivaient fréquemment leur exemple, si bien que les duels se transformaient en escarmouches.

L'esprit querelleur des étudiants, les haines, les rivalités des corporations, étaient une autre source de désordres. Parmi les gens de métier, ceux qui montraient le plus de turbulence étaient les bouchers, les maçons, les tailleurs de pierre et les pêcheurs. Ils s'ameutaient, ils en venaient souvent aux mains dans les rues : la garde urbaine et le guet (deux troupes différentes) accouraient-ils, les braves industriels leur tenaient tête; de véritables combats effrayaient les citadins paisibles. Une jalousie profonde animait d'ailleurs les deux cents hommes du guet et les soldats de la garde urbaine : il n'était point rare qu'ils prissent parti pour les corps de métier, les uns approuvant celui-ci, les autres défendant celui-là. Une mêlée générale s'ensuivait; la troupe augmentait le mal, au lieu d'y porter remède, et les quartiers les plus populeux devenaient des champs de bataille.

Une animosité particulière régnait entre les juiss et les cordonniers, artisans d'un caractère audacieux et mutin: n'avaient-ils pas, dès le temps d'Albert I<sup>er</sup>, fait l'étrange menace de combler avec leurs formes les fossés du palais, comme avec des fascines, et de livrer assaut à la demeure royale? Deux fois encore, sous Charles VI, les compagnons du tranchet engagèrent, dans la capitale, des rixes violentes. La première fois, un certain nombre d'entre eux furent condamnés à un emprisonnement assez long et à des peines corporelles; les autorités, la seconde fois, montrèrent plus de rigueur. Les deux chefs du sou-lèvement expièrent par le dernier supplice leur fougue belliqueuse; d'autres coupables furent envoyés

aux galères, incarcérés dans des maisons de force. On distribua au reste des prévenus de copieuses bastonnades.

La turbulence des étudiants ne le cédait en rien à la véhémence guerrière des corps d'état. Ils avaient de fréquents démêlés avec la police. Bretteurs infatigables, ils ne craignaient point la supériorité du nombre; les chroniqueurs citent un de leurs chefs, un jeune homme de vingt-cinq ans, qui ferrailla seul contre vingt-quatre soldats du guet, en blessa quelques-uns mortellement et dispersa le reste. La troupe universitaire professait pour les juifs la même haine que les cordonniers, mais elle avait pris en aversion une classe spéciale d'artisans, les tailleurs; d'innombrables escarmouches mettaient aux prises ces ennemis invétérés. Quelquefois les disciples des Muses, comme on les nommait alors, se plaisaient à braver leurs antagonistes, à leur témoigner leur mépris par l'audace de leurs attaques : cinq ou six champions se ruaient, dans une auberge, sur soixante ou quatrevingts chevaliers du passe-carreau, les mettaient en fuite et mangeaient le festin apprêté pour eux. Nous les avons vus dégaîner contre les sergents et interrompre une procession des jésuites.

La passion pour la chasse était si impétueuse chez les nobles, qu'ils traitaient les braconniers avec la dernière barbarie. Les princes ecclésiastiques leur donnaient eux-mêmes l'exemple. On sabrait, on fusillait sur place les maraudeurs; on leur coupait les mains, crevait les yeux; on les attachait vivants sur un cerf, puis on lâchait la bête épouvantée, qui, les

heurtant çà et là contre les arbres, employait tous les moyens pour s'en défaire et leur infligeait un supplice atroce. Au retour, ces lugubres scènes étaient contées parmi les aventures de chasse. Plusieurs toiles et gravures contemporaines nous en offrent des images.

La fureur du jeu avait atteint ses dernières limites. Elle ruinait un grand nombre de familles, occasionnait des duels, des suicides et même des sacriléges. Certains coureurs de tripots, n'ayant plus ni sou ni maille et manquant de résolution pour se tuer, choisissaient ce moyen d'en finir, attendu qu'un seul blasphème était puni de mort. Il fallait de temps en temps rappeler une ancienne loi, qui défendait de jouer sa femme, ses enfants ou un de ses membres, formés par Dieu pour un autre usage.

La débauche se mélait, du reste, à la violence. Lady Montague rapporte que, dans toutes les maisons de Vienne, on regardait un sigisbée comme un auxiliaire indispensable du mari. On n'eût point osé inviter une femme à dîner sans ses deux compagnons. Les époux traitaient leurs suppléants avec une douceur, une aménité, une délicatesse admirables, et même avec une sorte de gratitude, comme leur allégeant les devoirs de leur état.

A des mœurs si farouches et si corrompues en même temps, il aurait fallu opposer une clairvoyante administration de la justice, également éloignée de la faiblesse et d'une rigueur excessive. Les magistrats choisis par les moines de Saint-Ignace offraient un mélange odieux d'ignorance, d'étourderie et de cruauté. Dans son code pénal, Charles-Quint avait

déployé toute la barbarie qui composait le fond de son caractère, et ordonné d'affreux tourments. Les jésuites conservèrent ces horribles peines. Au bout d'un siècle et demi seulement, Marie-Thérèse, à l'instigation du savant et généreux professeur Sonnenfels, publia un nouveau code, ayant pour but de tempérer les prescriptions du sinistre empereur. Et pourtant, d'après ces lois nouvelles, l'exécution des condamnés offrait encore un spectacle digne des cannibales. Ces féroces punitions n'empêchaient point les juges de prononcer leurs sentences avec une impardonnable légèreté. Plusieurs procès criminels permirent à Sonnenfels de constater que des inductions hâtives, basées sur un concours fortuit de circonstances, avaient fait mener au supplice un bon nombre de personnes, reconnues innocentes bientôt après. D'autres individus, aussi exempts de reproche, étaient irrémédiablement mutilés par la torture. Et combien mouraient des suites de l'affreux interrogatoire!

Un fait triste et singulier, qui causa la plus vive sensation, donnera une idée de ces procédures. Le caissier d'une importante maison, homme très-honorable et très-estimé, s'aperçut un jour qu'il lui manquait une grosse somme d'argent. Aucune trace d'effraction d'ailleurs, aucun indice d'un vol subtilement consommé. On le jugea coupable du larcin, et toutes ses protestations furcht regardées comme des impostures que terminerait la question. Par bonheur pour le suspect, son frère était un prélat bien vu à la cour. Il se jeta aux pieds de l'impératrice et obtint qu'on attendrait trois semaines avant d'employer la tor-

ture. Les peuples enfants et les peuples sur le déclin forment les mélanges d'idées les plus bizarres : le lieutenant de police de la capitale passait donc pour sorcier; on disait même qu'il était secrètement roi des Bohémiens, et l'on redoutait d'autant plus sa vigilance qu'on le croyait aidé d'un pouvoir surnaturel. Afin de stimuler son esprit divinatoire, l'ecclésiastique lui porta de riches présents. On touchait néanmoins au terme du délai, et cette malheureuse affaire ne s'éclaircissait pas. Enfin, comme le lieutenant passait dans une ruelle tortueuse des faubourgs, devant un cabaret mal famé, des cris, des chants, des jurons et un cliquetis de verres frappent son oreille. On célébrait une noce. Il entre, il regarde le marié, qui ne lui est pas inconnu. Aussitôt il se rappelle qu'il a servi longtemps chez le caissier en péril. C'est pour lui un trait de lumière : il se précipite sur le héros de la fête, le saisit à la gorge, l'entraîne dans une salle voisine, et lui crie artificieusement: « Tout est découvert! On fouille en ce moment votre logis; des aveux complets, sincères, détaillés, peuvent vous sauver encore aujourd'hui; demain, il sera trop tard. » Le vaurien surpris tombe à genoux, demande grâce, reconnaît sa faute et restitue la somme presque entière. Il explique ensuite comment il avait profité de sa connaissance des lieux, s'était fait enfermer deux nuits de suite dans l'établissement, et avait sans peine accompli le vol. Ce hasard, cette découverte fortuite put seule préserver d'une mort cruelle un homme de bien, qui n'avait jamais donné prise au soupçon.

Enfin, pour terminer ce lugubre tableau, ajoutons que les finances étaient dans un désordre complet, l'armée dans un dénûment qui rendait presque impossibles les opérations militaires. La nourriture, les habits, les munitions manquaient à la fois. Quand le temps était venu d'entrer en campagne, les troupes ne pouvaient quitter leurs garnisons; si elles partaient, si on livrait une bataille, les blessés mouraient faute de chirurgiens. Toutes sortes d'injustices attristaient et décourageaient les chefs. L'un d'eux allait-il à Vienne pour se plaindre, il y passait des mois avant d'obtenir audience. Les solliciteurs, les personnes chargées d'affaires languissaient indéfiniment dans les antichambres. En 1705, un officier, venu de l'armée d'Italie, ayant perdu un temps considérable et voyant, un soir, que l'on appelait une foule d'ecclésiastiques les uns après les autres, laissa échapper un juron, et dit tout haut : « César, écoute les gens qui se font tuer pour toi, et non les fainéants qui viennent te chanter des sornettes! »

Voilà dans quel abaissement, dans quelle misère morale et matérielle la domination des jésuites avait plongé le peuple autrichien. Tout languissait, tout périssait à leur contact ou à proximité de leur action. L'ordre étendait sur la monarchie entière une ombre de mort: on eût dit le bohon-upas, cet arbre mystérieux qui tue les animaux, qui stérilise la campagne à plusieurs lieues autour de lui. Mais on ne peut vivre au milieu d'un air pestilentiel sans en ressentir quelques effets. Pendant que les jésuites abrutissaient les populations, ils subissaient une métamorphose

identique. Leur manière d'étudier et d'enseigner de vait produire infailliblement cette conséquence.

Leur théologie insignifiante et obscure, leur philosophie étroite et mesquine, leurs histoires mensongères, arides, sans portée comme sans intérêt, leur science futile, ne pouvaient que les endormir eux-mêmes d'un sommeil léthargique. Ceux qui avaient rédigé leurs livres de classe voyaient probablement au delà du cercle borné qu'ils traçaient; ils choisirent dans leurs connaissances les faits et les principes en harmonie avec leur but. Mais leurs successeurs n'apercevaient plus le même horizon. Ayant été instruits avec les manuels défectueux et trompeurs de la société, ils n'avaient que des idées fausses, restreintes, pernicieuses, qui égaraient, qui débilitaient leur intelligence. Ces maîtres aveuglés communiquaient sincèrement à leurs élèves une science rable.

Des indices manifestes trahirent bientôt leur décadence. Les souverains même qu'ils tenaient assiégés, qu'ils dominaient par l'adresse, furent obligés de recourir à une autre association religieuse, pour les travaux diplomatiques dont ils avaient besoin. Si une affaire, un mémoire, exigeaient une connaissance étendue de l'histoire ou du droit politique, le prince ne pouvait pas en charger un membre de la compagnie. Bien avant Marie-Thérèse, sous Joseph Ier, sous le long règne de Charles VI, on confiait cette tâche aux bénédictins. Leur ordre prenait donc une importance croissante; par l'étude, par le savoir, par le talent, ils éclipsaient peu à peu les jésuites, dans le

temps même où ceux-ci gouvernaient le royaume en usurpateurs.

Les derniers travaux que publièrent les moines de Saint-Ignace manquent d'intérêt comme de style (jamais, au reste, ils n'ont su écrire); presque personne ne lut les Commentaires sur l'Histoire d'Albert II, par Antoine Steyerer de Brunnecken, les Essais archéologiques d'Érasme Fræhlich sur la Carinthie, la Styrie et le comté de Goritz, les Annales des provinces qui avoisinent l'Enns, par Sigismond Calles. Ce fut là leur coucher de soleil. Ils tombèrent après dans la nuit froide et morne de l'impuissance, ne conservèrent plus que le goût et l'habitude de l'intrigue. Le premier ministre Bartenstein fit alors avancer les bénédictins, comme une troupe de réserve.

## CHAPITRE XXV.

LUTTE DES BÉNÉDICTINS CONTRE LES JÉSUITES; RÉFORMES DE TOUTE ESPÈCE.

A mesure que l'intelligence baissait dans l'ordre de Saint-Ignace, l'ordre savant et honnête des bénédictins montrait une activité chaque jour plus grande, prenait un ascendant salutaire. Des hommes d'élite se trouvaient justement à leur tête; Bessel, par exemple, qui, dès sa première jeunesse, avait témoigné une haine irréconciliable pour les jésuites. Il s'était fait recevoir de très-bonne heure parmi les religieux de Saint-Benoît, et, dès cette époque, avait le dessein de fortifier, de rendre illustre entre toutes l'école supérieure de Salzbourg. Malgré leurs prières, leurs stratagèmes et leurs efforts, malgré les influences qu'ils avaient fait jouer de Vienne, de Munich et de Cracovie, les moines astucieux n'avaient jamais pu s'y introduire, non plus que dans l'archevêché. Or, c'était un florissant domaine, qui excitait leur convoitise et leurs regrets. Bessel voulait donc métamorphoser cette province en place d'armes, pour y former des ennemis de l'ordre espagnol, pour combattre de là son autorité despotique.

Mais le sort lui préparait des moyens d'action plus étendus et une situation plus favorable. C'était aux portes de Vienne, dans la splendide abbaye de Gottweih, imposant manoir qui domine le cours du Danube, vis-à-vis de Krems et de Durrenstein, qu'il devait commander la lutte. Il résida quelque temps sur cette poétique éminence, à partir de 1693, sans se douter qu'il serait un jour supérieur du monastère. Envoyé bientôt à Seligenstadt pour y enseigner la philosophie, son talent frappa l'électeur de Mayence, qui le prit en affection, le chargea d'un message à Rome, et le nomma ensuite chancelier. Ce fut alors qu'on lui confia l'importante mission d'endoctriner la ravissante Élisabeth de Brunswick-Lunebourg, la mère de Marie-Thérèse. L'empereur Charles VI l'avait demandée, mais ne pouvait se marier avec elle si elle n'embrassait d'abord le catholicisme. Pendant qu'il instruisait la belle princesse, le docte religieux opéra une conversion bien plus importante, fit adopter la croyance ultramontaine par le futur ministre Bartenstein, qui était alors très-jeune. Parvenu au faîte des honneurs, le savant diplomate resta l'ami dévoué de Bessel, qu'il employa, conjointement avec son ordre, à l'exécution de vastes projets.

Bessel, devenu abbé de Gottweih, changea le monastère en laborieuse académie. Par ses soins, quarante mille volumes, douze cents incunables, sept cents manuscrits furent rassemblés: on forma des collections de toute espèce. Les religieux s'entendirent avec le célèbre couvent de Saint-Blaise, dans la forêt Noire, pour exécuter en commun des travaux

considérables. Deux bénédictins seulement, Herrgott et Rusten Heer, entreprirent le gigantesque ouvrage qui a pour titre : Monumenta augustæ domus Austriacæ, et d'autres publications historiques : les Cadavera Habsburgica translata, l'Historia nigræ Sylvæ, le Codex Rudolphinus, le Rudolphus Anticæsar; ils furent énergiquement secondés par Martin Gerbert, le futur prince ecclésiastique, en sorte que toutes leurs expéditions à travers le passé atteignirent glorieusement leur but.

Un autre monastère bénédictin, celui de Mælk, rivalisait de magnificence et de zele avec le couvent peu éloigné de Gottweih. On le reconstruisit même de 1707 à 1746, comme on avait rebâti l'autre maison, brûlée en 1718. Il avait pour protecteur spécial le comte de Zinzendorf, premier ministre, qui préférait, ainsi que Bartenstein, l'ordre de Saint-Benoît à l'ordre de Saint-Ignace. Nommé supérieur de l'abbaye, Berthold Dittmayer en fit une sorte d'Escurial, un splendide monument, au pied duquel le Danube roule ses flots verts et tranquilles. L'intelligence y alluma comme un phare, qui répandit au loin ses brillantes émanations. Huber, Anselme Schramb, Martin Kropf, et deux intrépides chercheurs, Bernard et Jérôme Petz, unirent leurs efforts à ceux du prieur pour exécuter de vastes entreprises scientifiques. Le grand-chancelier Zinzendorf emmenait toujours avec lui ces deux frères, ainsi que des bibliothèques vivantes, lorsqu'il devait paraître dans un congrès. Ils ne tardèrent point à devenir célèbres, non-seulement en Allemagne, mais en France et au delà des Alpes.

Bientôt ils s'associèrent un homme non moins érudit et non moins laborieux, Chrysostome Hanthaler, moine de Citeaux, qui habitait près d'eux, à Lilienfeld. Ils publièrent ensemble des ouvrages d'une grande importance, mais où ne règne pas toujours la bonne foi : on les accuse de falsifications historiques en faveur des Habsbourgs (1). Cette faute, que leur reprochent les savants, était une recommandation auprès de Marie-Thérèse.

Pendant que les bénédictins enlevaient aux jésuites l'honneur d'accomplir tous les grands travaux historiques et diplomatiques de la monarchie, d'autres hommes regrettaient l'état déplorable où ils voyaient l'instruction et méditaient la réforme des études. Il fallait tirer l'Autriche des ombres de la mort, déchirer le suaire intellectuel dont l'avait enveloppée la congrégation. Oui, sous le règne des jésuites, de ces fameux instituteurs, ce fut une noble, urgente et pénible entreprise que de rectifier l'enseignement. Nul n'en sentait mieux la nécessité, nul n'y contribua plus fortement que le baron Gérard van Swieten, le meilleur disciple de Boerhave. Il était né à Leyde, le 7 mai 1700; mais, pour le bonheur de sa patrie adoptive, ses opinions catholiques le firent expulser de la chaire qu'il occupait dans sa ville natale. Il se réfugia sur les bords du Danube, où son mérite et ses connaissances lui ouvrirent la route des honneurs. Marie-Thérèse le choisit pour son premier

<sup>(1)</sup> Voici les titres de leurs principaux ouvrages: Monumenta Austriaca, Anecdota, Codices epistolares, Scriptores rerum Austriacarum, Austria ex archivis Mellicensibus illustrata.

médecin, le nomma commandeur de l'ordre de Saint-Étienne, directeur de la bibliothèque du palais, pré sident de la commission de censure. Grâce à la haute considération et à la déférence de l'impératrice pour lui, van Swieten exerçait une influence considérable, qui éclipsait même celle des ministres et des généraux. Elle dura vingt ans, jusqu'à sa mort, survenue en 1772. Quoique partisan des vieilles croyances, il était né, il avait longtemps vécu sur une terre de libres penseurs; il en avait rapporté de saines habitudes d'esprit, le goût de l'observation et de la réflexion, des principes judicieux, des idées nouvelles. Sa haute raison ne put tolérer le triste spectacle que lui offrit l'université de Vienne. C'était comme une ruine du moyen âge, fréquentée par des spectres malfaisants. Il ne se donna point de relâche qu'il n'eût expulsé les pernicieux fantômes. La sembre institution fut jetée dans la poussière, et un établissement moderne sortit de ses décombres, un édifice où pénétrait la lumière du soleil, où circulaient des brises salutaires. On imita ses réformes sur tous les points de l'Autriche que l'ordre de Saint-Ignace n'avait pas envahis, où les populations n'étaient pas absolument contraintes de laisser hébéter leurs enfants.

Pour l'aider dans son œuvre de régénération, Swieten avait appelé près de lui un Souabe que distinguait sa libre intelligence, l'honnêteté de son caractère, une instruction variée, presque inépuisable. Joseph von Riegger était né le 29 juin 1705, à Fribourg en Brisgau. Il avait été reçu, dès l'âge de

seize ans, docteur en philosophie; avant d'atteindre sa majorité, il était docteur en droit civil et en droit canon. A vingt et quelques années, il occupait, à l'université d'Inspruck, une chaire de fondation récente, où il enseignait le droit de la nature et des gens, l'histoire de la législation politique en Allemagne, l'histoire des empereurs et de l'empire germaniques. La haine que lui portaient les jésuites, leurs manœuvres incessantes contre lui, ne l'empêchèrent pas d'être nommé huit fois doyen de la faculté de droit, deux fois recteur magnifique, d'être député trois fois vers la cour au nom de l'Université. Les principaux établissements juridiques du pays et dé l'étranger le consultaient sur les problèmes les plus difficiles, les plus embrouillés du droit civil et du droit criminel. En 1749, lorsqu'on réforma l'Académie noble, dite Académie savoisienne, fondée primitivement pour les jeunes seigneurs qui devaient remplir un jour les hautes fonctions de l'État, Marie-Thérèse confia la chaire de droit politique au savant Riegger, puis la chaire de droit canon, enseignement auquel les luttes religieuses donnaient une extrême importance et un vif intérêt d'actualité. En 1751, il entra dans la commission de censure présidée par van Swieten. Heureux temps que celui où les hommes d'avenir sont chargés de surveiller la presse, où la routine seule est mise à l'index! Marie-Thérèse ellemême employait les mots de patriote, de réformateur, de libéral et de radical, ces mots qu'on a cherché, depuis lors, à flétrir. Ils avaient sous son règne une expression glorieuse: on les décernait comme des titres

d'honneur. Libéral signifiait le contraire d'esprit mesquin, rampant, dominé par l'habitude, égoïste et pusillanime; radical signifiait le contraire de mobile, de superficiel, d'inconséquent (1). Le palais de Vienne tremblerait maintenant sur sa base, si un étourdi osait les prononcer devant l'empereur autrement qu'avec mépris.

En 1756, Riegger occupa enfin une chaire dans la capitale. A la même époque, on le nomma conseiller de la chancellerie de Bohême et rapporteui-général des affaires ecclésiastiques. Bientôt ses Institutions de jurisprudence cléricale servirent partout de base à l'enseignement. On ne recut pas avec une moindre faveur sa collection des ordonnances civiles sur les affaires religieuses, ses dissertations sur les conciles, sur les châtiments ecclésiastiques, sur l'origine et les vraies bases du droit canonique, sur l'ordre teutonique, sur le droit des nonces relativement au libre exercice de la religion, sur les priviléges de la puissance laïque à l'égard des choses sacrées, sur ceux du roi de Hongrie, comme légat-né du Saint-Siége. Ses autres mémoires sur l'autorité du pape et ses justes limites, sur celle des métropolitains et des évêques, sur les relations de l'Église et de l'État, comme sur les bornes des deux pouvoirs; ses argumentations lumineuses contre les exorcismes, contre les procès pour magie, contre les prisons monastiques et les vœux éternels prononcés dans un âge trop tendre, contre le nombre excessif des jours de fête, obtinrent

<sup>(1)</sup> Hormayr, Anemonen, t. IV, p. 135 et 136.

un égal succès. Nous en dirons autant de ses discours sur la stricte observation des lois relatives aux biens de main-morte.

Ces immenses travaux, qui sustiraient à la gloire de plusieurs écrivains, ne produisirent pas seulement un effet théorique, ne demeurèrent point séquestrés dans le domaine de la spéculation. Chacun d'eux provoqua une ordonnance de Marie-Thérèse. Au fur et à mesure qu'ils paraissaient, l'impératrice décréta les règles suivantes. — Aucun bref, aucune bulle ne peuvent être promulgués sans la permission de l'autorité laïque. Les nonces figurent parmi les agents diplomatiques de première classe, parmi les ambassadeurs, mais ne doivent point se mêler des affaires spirituelles, attendu qu'ils représentent purement et simplement une cour étrangère; leurs coûteuses inspections des établissements religieux, qui empiètent sur les droits de la puissance civile, sont à jamais interdites. Pour frapper de contributions les biens du clergé héréditaire (les charges principales de l'Église restaient dans les mêmes familles), on ne sollicitera plus l'autorisation du Vatican. Défense aux évêques d'entretenir une relation directe avec le Saint-Siége ou avec le nonce apostolique; toutes les négociations entre Rome et le clergé autrichien doivent être conduites par la chancellerie ou le ministère des affaires étrangères, et par l'ambassadeur autrichien dans la ville aux sept collines, pour que les papes ne franchissent point les limites nécessaires du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel, comme ils l'ont fait si souvent et si longtemps. Marie-Thérèse voulait en outre fixer elle-même les bornes des diocèses, soit en divisant ceux qu'elle jugeait trop étendus, soit en réunissant ceux qui occupaient trop peu d'espace; elle arrêtait aussi aux frontières de son empire l'autorité des évêques limitrophes.

Non-seulement elle diminua le nombre excessif des jours de fête, qui nuisaient à l'agriculture, au commerce et à l'industrie, mais elle prohiba sévèrement les exorcismes, les procès pour sorcellerie (1758); elle détermina le chissre des dots que pouvaient exiger les couvents (1763), établit l'uniformité des principes dans la théologie et le droit canonique, défendit de prononcer des vœux éternels avant que l'on eût vingt-quatre ans accomplis (1770), obvia aux détournements de fonds des monastères, à la dissipation de leurs ressources, les empêcha de placer leurs capitaux hors du pays, de capter les testaments et de se faire attribuer des legs. Elle ordonna en outre la suppression de leurs cachots et des peines corporelles qu'ils infligeaient. Ces prisons monastiques voilaient toutes sortes d'affreux mystères : de révoltantes cruautés, d'immondes débauches s'y accomplissaient dans les ténèbres; la corruption y offensait les lois de la nature, comme elle y bravait la justice et défiait la pitié (1).

<sup>(1)</sup> Il nous est impossible de traduire les termes que le baron Hormayr emploie pour exprimer ces hideuses saturnales : « Es würde dem missbrauch der Klosterkerker (die oftmals kaum glaubliche Græuel grausamer Wilkühr und neronischer Wohllüste, hæufig unnatürlicher Laster der Onanie, der Pæderastie, der Bestialitæt und heissglühender Tribaden verbargen) eine Schranke gesetzt. »

Marie-Thérèse abolit également le droit d'asile, grâce auquel une foule de mécréants trouvaient l'inpunité sous les voûtes des églises et des cloîtres. Enfin elle se réserva la collation des grands et des petits bénéfices, en prenant des mesures pour que le pape ne pût influer d'aucune manière sur le choix des personnes.

Jamais peut-être un auteur n'exerça par ses écrits une influence plus prompte et plus décisive que Joseph Riegger. Une obscurité si complète a néanmoins enveloppé jusqu'à présent l'histoire d'Autriche, que son nom, peu connu en Allemagne, ne l'est pas du tout en France. Nulle biographie universelle ne mentionne, je crois, ce bienfaiteur d'un grand peuple. Ses divers traités, où il exposait un droit ecclésiastique contraire à celui que prêchaient les jésuites, où il invoquait l'autorité des plus savants, des plus fameux prélats, durent sans doute à leur coıncidence avec une célèbre publication de produire un double effet. On sait quel mouvement intellectuel causa le livre du suffragant de Trèves, Jean-Nicolas de Hontheim, imprimé en 1765 sous le pseudonyme de Febronius (1). Mais beaucoup de réformes, que le savant professeur avait demandées, étaient accomplies auparavant.

Joseph termina sa carrière en 1775, peu de temps après son ami van Swieten. Comme il était sur son lit de mort, un prélat, qui se disait envoyé par Marie-Thérèse, se glissa jusque dans sa chambre et lui

<sup>(1)</sup> De statu præsenti ecclesiæ et legitima potestate Romani pontificis liber singularis, ad reuniendos dissidentes in religione christiana compositus. L'ouvrage a été traduit en français et publié en trois volumes in-12.

adressa une exhortation insidieuse: « Au moment de franchir le redoutable passage, lui demanda-t-il, n'éprouvez-vous point quelques doutes, quelques inquiétudes relativement à plusieurs de vos opinions? S'il en est ainsi, vous pouvez les rétracter sans craindre les jugements des hommes, qui n'ont plus pour vous d'importance. »

Un sourire doucement ironique anima les traits du noble vieillard, pendant qu'il répondait: « Je viens précisément de me réconcilier avec l'Éternel. C'est au seuil du tombeau que nous apparaît la vérité. De toutes mes doctrines, je n'ai point à rétracter une syllabe. Vous venez, dites-vous, de la part de notre souveraine bien-aimée. Rapportez-lui que je meurs fidèle au Créateur, à l'impératrice et à moi-même. O messieurs les ultramontains, quand donc saurez-vous rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu, à César ce qui appartient à César? »

Un troisième personnage s'occupa énergiquement de la réforme des études. Ce fut un juif de Nickolsbourg, nommé Joseph de Sonnenfels, né en 1733. Son grand-père, rabbin supérieur dans la Marche de Brandebourg, possédait une instruction qui l'avait rendu célèbre parmi les Israélites. Son père ayant embrassé le dogme ròmain lorsque ses deux fils étaient encore en bas-âge, ceux-ci purent étudier au collége philosophique de Nickolsbourg, fondé par le généreux prince de Dietrichstein, grand-maréchal de la cour. Se trompant sur sa vocation, Joseph de Sonnenfels porta d'abord le mousquet: il fut ensuite traducteur et interprète, clerc de notaire dans une

étude de Vienne, puis maître comptable dans un nouveau régiment des gardes-du-corps, dits gardes nobles. Pendant qu'il errait ainsi de profession en profession, il apprenait les langues, amassait des connaissances peu ordinaires. Mais, calomnié par des envieux auprès de Marie-Thérèse et de van Swieten, ses talents demeuraient inutiles. Le lieutenant-général de Petrasch, qui l'aimait et le soutenait, parvint à dissiper les préventions. Le jeune homme sortit enfin de sa position obscure : on le choisit pour professer les sciences politiques à l'université de Vienne.

Swieten se préoccupait surtout de rétablir l'intelligence humaine dans son droit divin de libre recherche et de libre pensée; Riegger combattait avec persévérance le fanatisme, les empiétements des ultramontains; Sonnenfels traitait les questions d'humanité. Il voulait principalement tarir les pleurs, calmer les souffrances. Il avait peu d'initiative, peu de hardiesse spirituelle, mais il possédait une érudition encyclopédique. Sincère, loyal, désintéressé, payant toujours de sa personne, animé des sentiments les plus philanthropiques, il s'appropriait avec une facilité merveilleuse l'expérience et les idées d'autrui, les transformait, leur donnait immédiatement un caractère pratique. La langue allemande, corrompue et viciée dans les États autrichiens par l'enseignement des jésuites, leur mauvais style et leur mauvaise volonté, reprit entre ses mains une vie nouvelle, sembla se relever comme une plante meurtrie. Or, la langue, c'est le verbe; ses qualités et ses défauts signalent l'état des esprits, suivent toutes leurs vicissitudes, contribuent à leurs progrès et à leur décadence. Sonnenfels changea l'élocution des entretiens, où régnaient la pesanteur et la monotonie; sur la scène, où l'on ne jouait plus que d'ignobles farces, il introduisit un meilleur goût.

Il améliora le commerce et les finances, d'après les idées saines que l'Angleterre et la France propageaient alors.

C'est à lui surtout et au chancelier du Tyrol, le baron Joseph von Hormayr, que l'on doit l'abolition de la torture, longtemps avant le livre du marquis de Beccaria sur les délits et les peines. Il fit graduellement adoucir les effroyables supplices que l'on infligeait aux condamnés à mort.

Malgré son mérite, son savoir, sa probité, son amour de la justice, ou, pour mieux dire, à cause de ses vertus et de ses talents, Sonnenfels, le régénérateur, fut bien des fois dénoncé comme un impie, un sceptique, un criminel d'État, le fléau de la monarchie; mais l'impératrice n'écouta jamais les délateurs, et le protégea contre toutes les inimitiés.

Les hommes habiles sont moins rares que les hommes capables d'apprécier le mérite : le jugement est la faculté dont la nature se montre le plus avare. Le discernement de Marie-Thérèse, sa fermeté à soute-nir ceux qu'elle croyait supérieurs et utiles, lui font donc le plus grand honneur. Elle avait toujours du loisir pour les recevoir et les écouter; elle négligeait même dans ce but sa distraction favorite, elle abandonnait ses cartes! Ce n'était pas seulement Swieten, Riegger, Sonnenfels, qu'elle traitait avec distinction,

Rautenstrauch, Bessel, Conrad Celtes, Schmidt, Spiesshammer (1), obtenaient les mêmes marques d'intérêt et les mêmes preuves d'estime, auxquelles les chess de l'aristocratie nobiliaire eussent en vain aspiré.

Une de ses lectrices, mère de Caroline Pichler, contait un jour la scène suivante au baron Hormayr:

Un censeur envieux et hargneux avait biffé des pages entières dans un traité important de Sonnen-fels. Indigné de cette conduite, l'auteur résolut de tout braver pour soustraire son œuvre à la mutilation. Il arrive chez l'impératrice, au moment où une partie l'absorbe et la passionne; il n'hésite point cependant et se fait annoncer par son amie la lectrice.

La moindre circonstance qui surprenait Marie-Thérèse, qui la troublait au milieu de ses plaisirs ou de ses occupations, lui causait de vives impatiences, même dans un âge avancé. Elle quitta donc la table de jeu avec une certaine irritation, et parut dans l'antichambre, au bout de quelques minutes, tenant d'une main ses cartes, éloignant de l'autre son bonnet et ses cheveux, qui lui tombaient sur la figure.

— Eh bien! qu'y a-t-il? demanda-t-elle. Est-ce qu'on vous tourmente encore? Que vous veulent-ils

<sup>(1)</sup> Jean Cuspinian ou Spiesshammer, de Schweinfurt, organisa les archives autrichiennes et la bibliothèque de la cour; Celtes fonda la Société littéraire du Danube; Ignace Schmidt a écrit une histoire d'Allemagne. Etienne de Rautenstrauch, né à Platen, dans la Bohême, était supérieur du monastère bénédictin de Braunau; il seconda Joseph II dans toutes ses réformes ecclésiastiques, et passe pour avoir été empoisonné en 1785.

donc? Avez-vous écrit quelque chose contre moi? je vous pardonne du fond de mon âme; un vrai patriote doit fréquemment éprouver des accès d'humeur; mais je connais vos bons sentiments. Ou bien avez-vous attaqué la religion? vous êtes un sot, dans ce cas. Je ne puis croire que vous ayez porté atteinte aux bonnes mœurs: vous n'êtes pas un animal immonde. Mais si vous avez critiqué mes ministres, oh! alors, mon cher Sonnenfels, vous serez contraint de vous rogner les ongles: je ne puis vous être d'aucune utilité. Je vous ai, je crois, assez souvent prévenu.

Et la noble femme courut terminer sa partie.

Sonnenfels et Riegger étaient tous deux de beaux hommes, portant sur leur figure l'indice du courage, modelés en vrais champions de l'avenir, quoique leur beauté ne se ressemblât point. Riegger avait une physionomie tout allemande, une carnation fraîche, brillante, une expression de droiture et d'impétuosité; Sonnenfels, qui charmait par son noble type, par sa nature active, impressionnable, offrait un mélange singulier du savant germanique et du philosophe français. Heureux accord de la beauté des formes avec la supériorité de l'intelligence et l'élévation du caractère!

Mais si bien doués que fussent ces hommes de talent et leurs collègues, tous leurs efforts auraient échoué s'ils n'eussent trouvé la protection et le concours de Marie-Thérèse, de Joseph II, du prince de Kaunitz qui les soutint quarante ans. Jamais l'instruction publique, la science, les belles-lettres ne fussent sorties de leurs ruines, tant l'ordre de Saint-Ignace avait accumulé de ténèbres sur la malheureuse Autriche, tant il avait amoindri, déformé, paralysé les intelligences sous son haleine de mort!

## CHAPITRE XXVI.

AFFAIBLISSEMENT GRADUEL DU POUVOIR DES JÉSUITES; L'ORDRE EST EXPULSÉ D'AUTRICHE ET ABOLI PAR CLÉMENT XIV; TRAGIQUE EMPOISONNEMENT DU PAPE.

L'heure approchait où les jésuites allaient perdre enfin leur plus précieuse conquête, cette monarchie autrichienne qu'ils accablaient sous le poids d'une double tyrannie. Le système d'abrutissement pratiqué sur la population était, depuis longtemps, combattu par des hommes généreux, avec une persévérance infatigable. Attaquées moins ouvertement, leur domination religieuse et leur puissance politique rencontraient néanmoins çà et là une sourde opposition. Le prince de Lobkowitz leur avait même fait sur ce terrain une guerre ouverte, dès la seconde moitié du dix-septième siècle. Mais, vaincu dans la lutte, arraché de Vienne et mort interné dans un de ses propres châteaux, comme nous l'avons raconté, sa défaite avait enjoint la prudence aux ennemis de l'ordre. Pour renouveler le combat, il ne fallait rien moins qu'un empereur.

Joseph I<sup>er</sup> détestait la congrégation. Il avait eu pour gouverneur, dès sa huitième année, le prince

de Salm, homme clairvoyant, réfléchi et sans préjugés, qui n'aimait ni les frères de Saint-Ignace ni la superstition, et occupait dans l'armée le poste de feldmaréchal. Il éloigna de son pupille les moines rusés, lui inculqua des maximes de tolérance et fut toujours présent à ses leçons. Il fit d'ailleurs instruire avec l'archiduc son propre héritier, Louis-Otto de Salm. Les précepteurs du futur souverain pensaient de la même manière et lui inspiraient les mêmes sentiments. L'un était le docteur en droit Wagner, qui lui enseignait l'histoire et la politique: le feld-maréchal mêlait souvent aux discours du maître les résultats de sa propre expérience. L'autre précepteur, chargé de l'instruction religieuse, n'appartenait point à l'ordre des jésuites (c'était la première fois qu'on voyait cette anomalie); le baron François-Ferdinand de Rummel, originaire du haut Palatinat, qui fut nommé évêque de Vienne en 1706, avait des idées libérales, une intelligence droite et un cœur honnête. Il se plaisait à éventer les intrigues des jésuites, à éclairer leurs manœuvres souterraines; les révérends pères, de leur côté, lui portaient une haine cordiale, et cherchaient par tous les moyens à le faire révoquer de ses fonctions.

Leur dépit augmentant de jour en jour, la fureur les aveugla, et ces maîtres subtils employèrent un expédient pitoyable. Pendant plusieurs nuits, une voix mystérieuse intima au prince, déjà grand, de congédier son précepteur ecclésiastique. L'archiduc, ennuyé de ce manége, retint un soir l'électeur de Saxe, Frédéric-Auguste, qui possédait une force hercu-

léenne. Ils éteignirent les lumières et attendirent. Le timbre caverneux ne tarda point à gronder dans le silence de la nuit. Les deux princes courent aussitôt vers l'endroit d'où partaient les notes lugubres, saisissent le conseiller officieux et le précipitent dans les fossés du château. Le bruit de sa chute leur prouva que ce n'était pas un pur esprit. Ferdinand de Rummel ne tint pas l'aventure secrète. A la mort de l'empereur Léopold, le jésuite Wiedeman, dans une emphatique oraison funèbre, ayant voulu prouver, par une suite de faits entremêlés de nombreuses erreurs, que les princes élevés sous la direction de l'ordre avaient seuls été heureux et victorieux, Joseph le bannit de tous ses États. Une série de batailles gagnées au bord du Rhin, en Italie et en Belgique, montrèrent combien le faux prophète avait mal lu dans l'avenir.

Pour mettre le comble au désappointement des tartufes de Saint-Ignace, Joseph Ier osa rompre avec la coutume et choisir un confesseur qui n'appartenait point à la congrégation. Les jésuites furent transportés de colère. Aussitôt on s'occupa de soulever le pontife romain contre la mesure et contre l'ecclésiastique préféré. Le chef de l'Église le somma de comparaître devant lui. Mais Joseph II ayant raconté cette aventure, dans une lettre au duc de Choiseul écrite pendant le mois de janvier 1770, nous allons lui laisser la parole. « Le confesseur prévoyait le terrible sort qui l'attendait à Rome, s'il se mettait en chemin, et il supplia l'empereur de l'exempter du voyage. Le monarque s'efforça vainement de détourner le coup; le

nonce apostolique exigea au nom de son maître le départ de la victime. Indigné de cette persécution, le prince dit alors que si son confesseur devait absolument partir, il ne partirait point seul, et qu'il aurait pour escorte tous les frères de Saint-Ignace, qui ne rentreraient plus dans ses États. Cette déclaration énergique, et d'une hardiesse inouïe relativement à l'épo que, fit cesser les démarches hostiles des jésuites. »

Dans plusieurs affaires politiques déjà, on avait soupçonné la droiture des révérends pères, notamment dans l'insurrection triomphante des Hongrois, commandés par le jeune prince Rakoczy. On les soupçonna encore d'avoir favorisé l'invasion du Tyrol, quand les troupes bavaroises y pénétrèrent sous les ordres de Max-Emmanuel. L'ordre, au surplus, ne peut être fidèle à aucune nation, les intérêts généraux de la société dominant de beaucoup ses intérêts en un seul pays. Après la défaite de Max-Emmanuel à Blindheim, les jésuites se hâtèrent de sacrisier les vaincus (méthode peu héroïque, mais adroite et prudente), et livrèrent sans regret la Bavière aux Habsbourgs. Nulle puissance néanmoins n'avait fait autant pour leur ingrate communauté. Joseph se félicita de cette trahison, qui lui était avantageuse; il en profita comme un homme politique, mais il méprisa dans son cœur ceux dont la bassesse lui rendait service.

Le malheur de l'Autriche voulut que Joseph I<sup>er</sup> eût un règne très-court. Au mois d'avril 1711, il mourait âgé de trente-trois ans, précipité du trône dans le tombeau par la petite vérole et par une médication absurde. Le peuple crut à un empoisonnement.

Charles VI ne témoigna pas la même répugnance pour les jésuites. Comme son père Léopold, on l'avait destiné au service des autels; la mort imprévue de son frère Joseph le détourna seule de la sacristie et l'affubla du manteau impérial. Un membre de la congrégation, André Braun, avait été son précepteur. Il se montra moins docile pourtant que ne l'espéraient les sycophantes de Loyola, et restreignit leur action politique: l'ordre ne devait plus revoir les beaux jours de sa toute-puissance. Charles VI maintint la liberté religieuse que son frère Joseph avait accordée à la Silésie, empêcha de persécuter les frères moraves et de troubler les protestants hongrois dans l'exercice de leur culte, la paix de Zathmar, conclue en 1711, leur ayant garanti l'indépendance spirituelle. Son long règne fut une époque de transition. Il corrigea les abus qui s'étaient glissés dans les cloîtres, força leurs administrateurs à rendre des comptes, fit surveiller par des curateurs les abbés et les abbesses prodigues, soumit à l'inspection des évêques les monastères qui s'en prétendaient exempts, limita l'usage des prisons claustrales, ressource cruelle d'un mystérieux despotisme, que Marie-Thérèse supprima tout à fait.

La licence des moines et des nonnes en voyage fut sévèrement réprimée; on chassa de l'Autriche les frères mendiants, qui venaient du dehors exploiter les populations; les cénobites indigènes, qui voulaient se rendre aux chapitres généraux de leurs ordres, en France ou en Italie, durent solliciter auparavant l'autorisation de l'empereur et celle des évêques. La femme de Charles VI, la ravissante Élisabeth de Brunswick, n'ayant embrassé la foi romaine que pour monter sur le trône des Habsbourgs, n'était point animée d'un grand zèle catholique. On la soupçonnait même de prédilections peu orthodoxes, et le bruit courait dans le peuple qu'elle lisait secrètement des ouvrages contraires au dogme ultramontain. Or, la blanche Élise, ainsi que la nommait son mari, exerçait sur l'empereur une influence due à son ambition comme à sa beauté. Elle aimait le pouvoir, elle s'occupait des affaires politiques, et voulait jouer un rôle dans l'État. Ses aimables sourires profitaient aux partisans des doctrines nouvelles.

Le mécontentement de l'armée, qui supportait avec peine l'administration défectueuse, le gouvernement hypocrite des diplomates en soutane, et qu'on laissait d'ailleurs manquer de tout, ébranlait aussi la domination des jésuites. Deux militaires, le prince de Lobkowitz et le prince de Salm, avaient inauguré la lutte contre les ambitieux casuistes.

Enfin, la rivalité des autres congrégations leur portait, par moments, de rudes atteintes. Les différents ordres monastiques ne voyaient pas sans jalousie le pouvoir excessif, les immenses richesses de l'adroite société. Ils cherchaient donc à miner sa position, à lui enlever la suprématie. Les bénédictins leur disputaient hautement la première place, non par l'intrigue, mais par le savoir, le talent, le travail, par les moyens les plus dignes d'approbation. D'autres compagnies religieuses y mettaient moins de scrupules, employaient la dissimulation et la ruse, dans l'espoir

de supplanter les docteurs en astuce. Un récollet fut bien près de réussir pendant le règne de Léopold I<sup>er</sup>.

Ses supérieurs l'avaient dépêché à Vienne, où l'austérité de ses mœurs, son zèle pour le salut des âmes, la serveur de ses discours excitèrent une admiration générale. L'empereur voulut voir le saint homme; l'apôtre, comme on le devine, ne demandait pas mieux que de satisfaire son désir. Le prince sut si touché de son onction, si émerveillé de sa pieuse ardeur, qu'il le retint à la cour, afin de pouvoir sans cesse consérer avec lui, non-seulement sur des problèmes de haute dévotion, mais encore sur les affaires politiques. Les deux personnages ne se quittaient plus, et le moine était au comble de ses vœux. Il fallait seulement mettre à profit cette chance admirable. Le pieux émissaire ne perdit pas de temps.

Peu à peu, en utilisant avec adresse les circonstances favorables, il montra au souverain les nombreux inconvénients du pouvoir illimité qu'exerçaient les jésuites, les abus de tous genres qu'ils commettaient; l'empereur l'ayant écouté sans déplaisir, le frère entra ouvertement en campagne. Il peignit les jésuites comme une association d'intrigants qui exploitaient la monarchie, ne travaillant que pour eux-mêmes, et sacrifiant au besoin la gloire, la conscience, l'intérêt de l'empereur. Aussi lui déguisaient-ils presque toujours la vérité. Cependant, ils accumulaient d'immenses richesses, disposaient des charges et des revenus de la couronne, distribuaient les emplois civils et les grades militaires. Le peuple, se voyant abandonné à ces maîtres impérieux, voyant

les plaintes, les réclamations inutiles et le prince gardé à vue, se détachait de lui, le prenait même en aversion. Tant d'avantages matériels possédés par les jésuites, tant de faveurs obtenues, tant d'influence usurpée assuraient-ils au moins leur dévouement à l'Autriche? Pouvait-elle compter sur leur affection et leur zèle? Bien loin de là; comme leurs plans, leurs intrigues embrassaient le monde entier, ils étaient toujours prêts à la trahir, à se concerter avec ses ennemis dans un but d'intérêt supérieur : plus ils gagnaient de terrain, plus en conséquence ils devenaient dangereux. Si un jour la maison d'Autriche, qui depuis longtemps secondait leurs efforts, leur paraissait un obstacle, ils n'hésiteraient point à machiner sa perte. Leur accorder tant de grâces, leur laisser prendre tant d'autorité, c'était donc leur fournir des armes, c'était presque les induire en tentation.

« Sans doute, ajoutait le rusé franciscain, ils manœuvrent d'une si adroite façon qu'ils paraissent ne pas y toucher. Leur astuce trompe les hommes superficiels; mais les gens éclairés voient nettement leur tactique. Vous ne pouvez, en conscience, mettre vos royaumes à la merci d'une pareille congrégation, qui, au besoin, vous pousserait dans l'abime, et qui, en attendant, vexe, fatigue, appauvrit les peuples dont le ciel vous a confié la garde. »

Ces justes observations rend:rent l'empereur soucieux; son imprudence lui apparut dans tout son jour. Le frère mineur revint donc à la charge, finit par tourner contre les jésuites l'esprit et le cœur de Léopold. Il leur témoigna une froideur croissante, qui parut un présage certain de leur chute. Un vieux reste d'affection les maintenait encore près de lui, mais chacun pensait les voir bientôt expulsés de la cour.

Dans un si grave péril, les moines de Loyola se conduisirent avec une profonde habileté. Ils feignirent de ne pas voir baisser leur crédit et agoniser leur faveur. Humbles, doux, patients, ils circulaient comme d'habitude autour de Léopold. Sur leurs visages souriants et calmes, on n'apercevait pas la moindre trace de dépit ou d'inquiétude. Ils employaient avec tout le monde des manières polies et obligeantes, qui témoignaient d'une imperturbable sérénité. Cependant ils guettaient l'occasion de la vengeance, ils épiaient leur antagoniste d'un œil à demi voilé, où la plus ardente haine se cachait sous une feinte inattention. Le frère mineur ne pouvait dire un mot, faire un pas, sans que la société en fût instruite.

Malheureusement pour lui, le saint homme avait des faiblesses. Acharnés à suivre ses traces, les agents de l'ordre espagnol le prirent en faute, et même la faute devait être grave, car elle entraîna sa perte. On donna toutes les preuves, tous les détails nécessaires à Léopold, qui bannit le religieux de sa cour, en défendant néanmoins de le molester, en lui permettant d'exercer dans la province l'art qu'il possédait de capter l'estime et l'affection. Quel péché avait-il commis? S'était-il laissé prendre aux doux piéges d'une Elmire autrichienne? On l'ignore et on l'ignorera toujours, car ce dénoûment d'une lutte

secrète fut enveloppé d'un mystère impénétrable. Les moines espagnols demeuraient maîtres du terrain; ils ne voulaient pas autre chose. Mais je vous laisse à penser avec quelle joie ils reprirent leur ascendant, leur béate omnipotence, remontèrent, pour ainsi dire, sur le trône qu'ils avaient un moment quitté! Comme les petites querelles de ménage raniment la tendresse, la froideur passagère qui avait régné entre eux et Léopold accrut leur intimité, redoubla leurs effusions de cœur. L'astre lugubre de Saint-Ignace, éclipsé pendant quelques jours par la tempête, recouvra toute sa morne splendeur, toute sa pernicieuse influence.

Bien des causes avaient donc préparé le succès du prince de Kaunitz et la chute de l'ordre artificieux, qui a séparé l'Autriche de la communion européenne. Lorsqu'enfin l'opinion publique se souleva contre lui dans tout le monde civilisé, ces tortueux spéculateurs, alourdis, énervés par leurs propres doctrines et par leur système d'éducation, n'étaient plus capables de tenir tête à l'orage. Quelle tactique employèrent-ils pour se défendre? Quelles machines de guerre firentils jouer? Quelles mines creusèrent-ils sous les pas de leurs antagonistes? L'ordre entier était debout, au nombre de vingt mille hommes, sans autre emploi que celui de l'intrigue; partout il avait des églises, des séminaires, des écoles, des maisons professes; d'immenses trésors facilitaient ses entreprises, secondaient ses manœuvres ambitieuses et ses rancunes. Il tomba cependant comme un arbre pourri à la base, que l'on croyait d'une solidité invincible et que le moindre vent couche sur la terre, où le passant admire ses gigantesques proportions.

En Portugal, dans ce pays qu'ils opprimaient depuis deux cents ans, dont ils dégradaient, abrutissaient et ruinaient la population, ils se laissent enlever sans résistance le pouvoir absolu par une de leurs créatures, un homme violent et borné, le marquis de Pombal. Leur domination le fatiguait, et il voulait exercer lui-même une autorité plus que royale, grâce au faible caractère de Joseph Ier. Tout d'un coup il fait cerner militairement leurs maisons (en 1759), y interne les simples frères, jette dans les prisons les chefs de l'ordre, et accuse trois d'entre eux d'avoir formé un complot, attenté aux jours du roi. Bien mieux, il livre à l'inquisition le père Malagrida, qui meurt sur le bûcher. En France, la congrégation abandonne aux tribunaux un de ses membres, le nommé Lavalette, agioteur entreprenant, dont les spéculations avaient mal tourné. De là un scandale immense, une exaltation générale contre l'institut. La grand'chambre du Parlement de Paris condamna solidairement les moines de Saint-Ignace à payer 1,502,266 livres et tous les frais. Pour eux, c'était une misère, et l'on ne conçoit point l'accès d'avarice qui les empêcha d'étouffer ce malheureux procès.

Autre maladresse plus grave encore: Pérusseau et Desmarets, successivement confesseurs du roi, exigent absolument qu'il cesse de fréquenter M<sup>me</sup> de Pompadour, lui interdisent même toute relation innocente avec elle, et pour le contraindre, lui refu-

sent les sacrements. Le prince dissolu et bigot ne voulait ni abandonner sa maîtresse, ni suspendre ses dévotions. Il souhaita dès lors un prêtre moins scrupuleux; M<sup>me</sup> de Pompadour et le duc de Choiseul le préparèrent facilement à l'expulsion des jésuites. Pour les inventeurs d'une morale plus que relâchée, pour les disciples d'Escobar, ne voilà-t-il pas une rigueur bien judicieuse et bien opportune! Eux qui s'étaient montrés si accommodants avec M<sup>me</sup> de Maintenon, qui faisaient si bon marché de toutes les vertus, pourquoi devenaient-ils en un moment si chatouilleux? C'est que leur intelligence affaiblie n'avait même plus le degré de clairvoyance nécessaire à l'intrigue. Ces maîtres dans l'art de louvoyer, de glisser entre les écueils, avaient perdu leur principale ressource. Lorsque la tempête se déchaînait contre eux, ils ne savaient plus faire usage ni de la rame ni du gouvernail. Leur conduite à Madrid et à Rome prouvaaussi leur décadence intellectuelle.

Leur adresse ne semble pas avoir été plus grande sur les bords du Danube. Nulle part je n'ai trouvé les indices d'une résistance habile et opiniâtre. Les préjugés de Marie-Thérèse en leur faveur, son attachement pour eux, la puissance de la tradition et de l'habitude les défendaient mieux que leurs propres manéges. Longtemps, bien longtemps l'impératrice ne voulut pas suivre l'exemple du Portugal, de la France, de l'Espagne et de la cour de Naples. Chaque fois que le prince de Kaunitz lui proposait d'expulser l'ordre ambitieux, lui demandait sa signature, elle répondait: « Les jésuites sont le boulevard de toutes

les autorités. » Quand le ministre insistait, la pressait d'arguments victorieux, elle avait recours aux larmes. Il fallut donc employer les grands moyens, faire usage des papiers que le prince tenait du jésuite Monsperger. Il mit sous les yeux de l'impératrice sa confession générale, écrite par son directeur, le père Hambacher, et envoyée par lui à Rome au chef de la société. D'autres pièces curieuses édifièrent la souveraine, portèrent dans son esprit une conviction irrésistible. Elle essuya ses pleurs et parapha le décret de bannissement.

Les jésuites quittèrent donc cette malheureuse Autriche, contre laquelle s'était si impitoyablement. exercée leur fatale adresse, où ils avaient rassasié de sang la haine que leur inspirait le protestantisme. Ils voulaient se venger de l'Allemagne, de cette Allemagne qui avait enfanté l'hérésie, et jamais plus cruelle immolation n'assouvit une fureur implacable. Genseric, Odoacre, Attila, Gengis-Khan, les Suèves, les Huns, les Goths, les Vandales n'étaient, en comparaison de l'ordre funèbre, que des bergers de Théocrite; ils n'ont pas, sans compter le reste, détruit, comme les moines lugubres, vingt millions d'hommes dans un espace de cinquante ans. Ah! si toutes leurs victimes avaient pu sortir de la tombe pour leur former un cortége insultant et ironique! si on avait pu voir ces légions de fantômes se lever dans toute l'Allemagne, depuis la Croatie jusqu'au Mecklembourg, les héros morts par le glaive, les martyrs sacrifiés sur les échafauds, les populations englouties sous les ruines des villes incendiées, les familles entières exterminées par la faim, les jeunes filles assassinées après mille outrages, les enfants mis à la torture pour obtenir la conversion de leurs parents, jamais si horrible spectacle n'aurait épouvanté la conscience et le regard des hommes! L'interminable procession aurait couvert soixante lieues de terrain.

Un dernier exploit devait signaler leur chute. Le 21 juillet 1773, Clément XIV publiait le bref Dominus ac Redemptor, qui abolissait la compagnie. C'était un homme robuste, comme l'attestaient son visage, son maintien, ses proportions et sa parfaite santé. Huit mois encore on le vit se promener dans Rome avec les allures de la jeunesse. On ne voulait pas, en le frappant trop tôt, déceler la main d'où partait le coup. Mais un soir, en quittant la table, le pape éprouva une commotion intérieure suivie d'un grand froid. Dès lors tous les signes d'un empoisonnement se manifestèrent: des vomissements, des faiblesses dans les jambes interdirent la marche au souverain pontife; un enrouement singulier voila sa parole, et une inflammation du larynx le força de tenir la bouche constamment ouverte. Des songes affreux tourmentaient son sommeil, des douleurs continues lui tordaient les entrailles. Bientôt la raison l'abandonna: il se levait, il se prosternait devant une image de la Vierge, en criant: « Grâce, grâce! on m'a fait violence! » Six mois entiers dura cette œuvre de haine, cette agonie de toutes les heures. Enfin, au moment de mourir, les nuages qui enveloppaient son intelligence se dissipèrent : il voulut prononcer quelques mots; un moine aposté près de son lit se pencha vers son oreille: la parole expira sur sa bouche, et il rendit le dernier soupir.

La vue de son cadavre justifia tous les soupçons. « Il avait perdu jusqu'à cette forme humaine que la nature laisse encore à nos dépouilles au moment où elle les livre à la mort, nous dit M. le comte Alexis de Saint-Priest. Déjà, quelques jours avant sa fin, ses os, suivant l'expression énergique de Caraccioli, s'exfoliaient et diminuaient, comme un arbre qui, piqué dans sa racine, se flétrit et perd son écorce. Les hommes de l'art appelés pour l'embaumer trouvèrent un cadavre au visage livide, aux lèvres noires, à l'abdomen enflé, aux membres amaigris et couverts de taches violettes. Le volume du cœur était très-diminué, tous les muscles détachés et décomposés dans l'épine dorsale. On eut beau remplir le corps d'aromates et de parfums, rien ne put dissiper l'horrible exhalaison. Les entrailles de la victime rompirent le vase qui les contenait. Lorsqu'on dépouilla le corps des vêtements pontificaux, une grande partie de la peau y demeura collée. La chevelure resta tout entière sur le coussin de velours qui soutenait la tête, et un simple frottement fit tomber tous les ongles l'un après l'autre. » Assurément, les missions des Indes avaient fourni à la société une drogue merveilleuse.

O charité chrétienne! ô pardon des injures! ô fraternité de la primitive Église, douces légendes du bon Samaritain, de l'Enfant prodigue, du méchant Serviteur, exemple du Christ lui-même s'offrant en sacrifice et priant pour ses bourreaux, étaient-ce là les spectacles que vous prépariez au monde?

## CHAPITRE XXVIL

CARACTÈRE, HABITUDES, SINGULARITÉS DU PRINCE DE KAUNITZ; SES REGRETS D'AVOIR CONTRIBUÉ AU PARTAGE DE LA PO-LOGNE.

Le dix-neuvième siècle a produit un grand nombre de types originaux; mais ni à cette époque, ni en d'autres temps, la nature n'a peut-être mis au jour une individualité plus frappante que celle du prince de Kaunitz, associé plus de bizarreries à des dons vraiment supérieurs.

Pour première singularité, ce diplomate, rompu aux manœuvres politiques, avait en horreur le mensonge, et le regardait même comme un expédient pratiqué par les sots. Dutens rapporte que, dans un salon plein de visiteurs, le ministre, debout devant lui, le retint longtemps, quoiqu'il n'eût rien de particulier à lui dire. Comme le narrateur voulait enfin s'éloigner, Kaunitz l'arrêta: « Demeurez, lui dit-il, je vois là-bas le prince de \*\*\* qui guette le moment où je serai seul pour m'aborder: c'est un menteur, je ne puis le souffrir et voudrais éluder son approche. » Le touriste anglais Swinburne écrit d'une autre part: « Dans les affaires, le chancelier montre

une haute intelligence, dédaigne les petits artifices et les mensonges. Il garde le silence lorsqu'il ne veut pas exprimer sa véritable opinion. » Jamais, certes, aversion ne fut plus légitime et plus honorable : le mensonge est le serviteur infâme de tous les crimes; ou il les précède pour aplanir le chemin, ou il les suit pour les couvrir de sa protection et les envelopper de ses ténèbres.

Le prince autrichien poussait jusqu'au ridicule l'imitation des manières françaises. Il écorchait même sa langue maternelle pour se donner l'air d'un Parisien en voyage. Aussi faisait-il venir de Paris ses objets de toilette et de décoration, habits, linge, ustensiles, meubles, bijoux, verrerie, montres, pendules et autres ornements. Le français était l'idiome qu'il parlait d'habitude; il ne lisait guère que des livres publiés chez nous, et spécialement les écrivains du dix-huitième siècle. Nos compatriotes et les personnes élevées à la française obtenaient toujours de lui la préférence sur les Allemands. Il traitait l'ambassadeur de notre cour avec une distinction particulière. Lui et le prince Eugène furent les premiers en Autriche, qui firent succéder la politesse, les prévenances, à la grossièreté de l'aristocratie envers les auteurs, les savants et les artistes. Il leur témoignait une faveur honorable pour lui comme pour eux. Nonseulement il les invitait à table avec des comtes, des princes et des barons, mais ses marques d'estime leur donnaient l'avantage sur ces derniers. Lorsque le célèbre Gluck était au nombre des convives, la plus sière noblesse disparaissait devant lui. Kaunitz retarda même un jour l'heure de son dîner pour Noverre, danseur français d'une immense réputation, quoique, le jour précédent, il eût ordonné de servir sans attendre un ambassadeur qu'il avait invité. Il donnait d'ailleurs aux savants et aux artistes des preuves plus solides de ses bienveillantes dispositions. Il les recherchait, il allait au devant de leurs désirs; il soutenait même des auteurs étrangers, comme l'historien anglais Robertson.

Malgré son désir de paraître un Lauzun ou un duc de Richelieu, son attitude seule prouvait l'inutilité de ses efforts; elle avait une roideur toute germanique. Le prince, du reste, était assez grand de taille, bien fait, musculeux et maigre; la blancheur de son teint, ses cheveux blonds, ses yeux bleus, profonds et tranquilles, attestaient son origine slave; son regard d'aigle annonçait l'homme supérieur. Il avait le nez aquilin, le front uni, le menton un peu saillant, la bouche d'une forme élégante. Une perruque de forte dimension lui couvrait la tête, et il tenait à ce que toutes les boucles du volumineux appareil fussent également poudrées. Des serviteurs armés de houppes se plaçaient donc sur deux lignes dans une chambre particulière; le prince allait et venait au milieu d'eux en songeant aux affaires politiques. Chaque serviteur lui lançait un nuage de poudre lorsqu'il passait devant lui. Après quelques tours de promenade, sa coiffure était d'une blancheur immaculée. Aussitôt qu'il fut premier ministre, les nobles autrichiens s'empressèrent d'imiter cette perruque hétéroclite.

Sous la licence affectée de ses mœurs, sous des airs de petit-maître, il cachait une intelligence sérieuse et une grande force d'application. Sa volonté inflexible n'abandonnait jamais un dessein, et nulle cause n'était assez puissante pour en distraire son esprit. La frivolité dans la politique, dans les affaires, lui inspirait une vive répugnance; il analysait, il approfondissait les questions, les envisageait sous toutes leurs faces. Sa vie entière se passait à réfléchir, à travailler. Aussi prenait-il les plus grands soins pour conserver cette égalité d'humeur nécessaire au libre exercice de la pensée; l'économie de sa maison, ses habitudes, son régime étaient calculés dans ce but. Jamais homme ne fut plus sobre. On pesait, comme des substances dangereuses, le lait, le café et le sucre qui formaient son déjeuner. A une heure, il prenait une tasse de chocolat. Au dîner, il ne mangeait qu'un petit nombre de plats; dans sa vieillesse, on lui servait tous les jours un poulet au riz comme aliment principal. Il s'abstenait ensuite de toute nourriture.

Après chaque repas, qu'il eût mangé chez lui ou dehors, le prince tirait une boîte qui renfermait une quantité d'instruments pour se nettoyer la bouche, de petits miroirs pour l'examiner dans tous les recoins et des linges pour l'essuyer. Il procédait à l'opération devant la compagnie. Ce travail, qui occasionnait une foule de bruits peu attrayants, durait au moins un quart d'heure. Un jour, il voulut l'exécuter avec un sans-façon aristocratique chez le baron de Breteuil, ambassadeur de France; mais, pendant qu'il faisait ses préparatifs, le seigneur se leva en disant à ses

hôtes: « Sortons, Messieurs: le prince veut être seul. » Livré à lui-même, le ministre tout-puissant accomplit son œuvre de purification, mais depuis ce moment jamais personne ne l'eut pour convive.

Par la solidité de sa raison, la souplesse de son esprit et son labeur continuel, le chancelier sut se rendre tellement indispensable qu'il exerça une autorité presque souveraine jusqu'à la mort de Marie-Thérèse, puis jusqu'à celle de Joseph II, et ne quitta jamais son poste, même quand les années eurent obscurci son intelligence. Quoique spécialement chargé des affaires étrangères, il exerçait sur les affaires intérieures une action illimitée. On lui doit le rétablissement des finances autrichiennes, que les . jésuites avaient laissé choir dans le plus affreux désordre. En 1765, l'intérêt payé par l'État fut réduit de six pour cent à cinq; le taux du prêt commercial à quatre pour cent, sous peine de confiscation. Le prince abaissa peu à peu le chiffre de la rente : il n'était plus que de trois et demi pour cent dès l'année 1777, cinq ans après l'expulsion des moines de Saint-Ignace. Les plus habiles mesures avaient entièrement relevé le crédit autrichien. Avec quelques mots seulement, le ministre obtenait du baron Fries, banquier de la cour, des emprunts énormes, tant on avait de confiance dans la sagesse, dans la régularité de son administration. Il faisait alors venir le prêteur et lui disait: « Il nous faut tant de millions, que le gouvernement vous remboursera dans tel délai. » Le financier n'en demandait pas davantage: des lettres partaient pour M<sup>me</sup> Nettine, à Bruxelles, pour le sieur de la

Borde et pour quelques autres banquiers fameux. La somme arrivait au ministère, et le payement de la dette avait toujours lieu aux termes indiqués.

Une des causes qui fortifiaient la position du prince, qui augmentaient son ascendant, c'était sa probité incorruptible. Autour de lui, à la cour, dans les bureaux des ministères, dans l'Église et dans l'armée, on ne trouvait que des consciences vénales. Celle du chancelier demeurait inaccessible. Un seul homme triompha de son désintéressement, mais il employa pour y parvenir une si ingénieuse adresse, que le diplomate ne put résister.

Les fournitures donnaient lieu à d'incroyables profits. Dans une séance du conseil des ministres, où l'on traitait cette matière, le prince de Kaunitz parla fortement contre un individu que tous ses collègues soutenaient, auquel Joseph II lui-même se montrait favorable, les conditions offertes par le spéculateur lui paraissant bien plus avantageuses que les autres. Le soumissionnaire était un homme très-fin. Il résolut de tout mettre en œuvre pour pénétrer jusqu'au chef du cabinet, non point dans l'hôtel de la chancellerie, mais dans sa demeure, où il ne recevait jamais pour affaires. Il se présente donc au logis du ministre, s'empare du chambellan et lui offre une somme importante, de la main à la main, s'il veut l'introduire auprès de son maître, auquel il apporte, dit-il, une somme bien plus considérable, pourvu qu'il obtienne la faveur de lui dire un mot, un seul mot.

Cette proposition étrange piqua vivement la curiosité du prince; il voulut déchiffrer l'énigme et accorda l'audience sollicitée, en exigeant que la condition fût observée avec la dernière rigueur; le trafiquant ne devait prononcer qu'un seul et unique mot. On introduit le fournisseur, qui salue Kaunitz, puis demeure immobile. Le chancelier attend quelques minutes et lui demande enfin ce qu'il désire. L'homme d'affaires s'approche alors d'un pas solennel, se place droit devant le prince et lui dit en mettant le doigt sur sa bouche: « Silence! » Le diplomate, non sans admirer sa finesse, le congédie, et bientôt après se rend au conseil. On allait décider la question précédemment agitée. Les ministres parlèrent tous dans le même sens et continuèrent à soutenir leur protégé : l'empereur se déclara de nouveau pour lui. Kaunitz n'ouvrait pas la bouche. « Pourquoi donc, lui demanda enfin Joseph, restez-vous muet aujourd'hui, vous qui dernièrement vous êtes prononcé avec tant de force contre le personnage dont on s'occupe? — C'est qu'on a payé mon silence, répondit le prince. On m'a donné une somme très-forte pour me taire; jugez par là de ce que mes collègues doivent avoir reçu pour parler !» Puis il raconta la visite du spéculateur. Le tour fut trouvé tellement spirituel que le financier garda la fourniture.

Décrirai-je certaines manies du prince, qui en faisaient un personnage excentrique, une figure comme celles qu'on voit passer dans les récits de Jean-Paul et dans les contes d'Hoffmann? La réserve à cet égard serait inopportune. Rien au monde n'est aussi curieux, aussi instructif que les combinaisons variées de la nature en fait de caractères humains; elle dépasse, elle laisse bien loin derrière elle tous les dramaturges et tous les romanciers.

La toilette fut toujours pour le prince de Kaunitz une affaire capitale. Il avait bon goût d'ailleurs, savait unir la simplicité à l'élégance, et ne déployait de luxe que dans les grandes occasions, encore ne portait-il jamais de broderies. Le matin même du jour qui devait terminer le règne de Marie-Thérèse, pendant que l'impératrice se débattait contre la mort, il se fit habiller avec un soin minutieux. Il ne laissa oublier, négliger aucun détail.

Pour se mettre en garde contre les variations de la température, il avait sans cesse à portée de la main neuf manteaux de soie noire; dans toutes ses chambres; des thermomètres lui indiquaient les degrés de chaleur. Se laissant guider par leurs avis, le prince endossait ou retirait un nombre de surtouts proportionné à l'état de l'atmosphère. C'était une gamme ascendante et descendante qu'il parcourait indéfiniment.

En toutes choses, il montrait un amour excessif de l'ordre et de la symétrie. Chaque jour, le matin et le soir, il rangeait avec une scrupuleuse attention les différents objets dont son bureau était couvert. Les plumes et les crayons, par exemple, y devaient former des lignes entièrement parallèles. Pendant qu'il dictait à ses secrétaires, il époussetait souvent les meubles, les vases, les tableaux, les curiosités. Il écrivait invariablement le soir ce qu'il se proposait de faire le lendemain.

Le grand air lui inspirait la plus profonde horreur,

Ses carrosses même étaient hermétiquement fermés. Durant la belle saison, lorsqu'il régnait une chaleur étouffante, que pas une haleine ne remuait le feuillage, il s'asseyait parfois quelques moments sur un fauteuil, dans le jardin de la chancellerie, ou le traversait à la hâte pour se rendre au château impérial; mais en l'une et l'autre circonstances, il tenait soigneusement son mouchoir contre sa bouche. Marie-Thérèse avait justement des habitudes opposées. Dès que la température le permettait, ses fenêtres demeuraient ouvertes, et le courant d'air le plus violent ne lui portait aucun préjudice. Aussi, dès qu'on apercevait le chancelier: « Le voilà! le voilà! » s'écriait-on, et les domestiques s'empressaient de fermer les croisées.

Que sa perpétuelle privation de grand air lui ren dit le teint pâle, cela ne pouvait surprendre. Il avait cependant une très-bonne santé, n'était jamais malade et atteignit l'âge de quâtre-vingt-quatre ans. Les indispositions légères qui lui survenaient comme à tout le monde, il les guérissait en prenant certaines drogues dont il avait conçu l'opinion la plus favorable pendant son séjour à Paris, et dont chaque courrier, pour ainsi dire, lui apportait une nouvelle dose.

Le billard et l'équitation étaient les seuls genres d'exercice qui lui fussent agréables. Toutes les aprèsmidi, avant le dîner, il montait trois chevaux différents, chacun pendant un même nombre de minutes. Cette promenade avait lieu dans un manége, illuminé pendant l'hiver d'un grand nombre de quinquets : bien rarement, lorsque la chaleur devenait excessive,

le prince se hasardait à trotter sous les arbres de son jardin. Des chevaux de toutes les races peuplaient ses écuries, et il se donnait pour le meilleur écuyer de l'Europe, prétention que rien ne justifiait. Dans une lettre datée de Vienne, Schlosser écrivait en 1783: « Nous avons été au palais du prince de Kaunitz, à Mariahilf, où nous l'avons vu monter à cheval. Le ministre a soixante-dix ans passés. Il chevauche néanmoins tous les jours dans son manége, et se donne pendant ce temps les airs les plus ridicules; il se démène sur sa bête comme un possédé. Lorsqu'il veut aller à droite ou à gauche, il tire les rênes à tour de bras, et, dès que l'animal trotte, se renverse en arrière. Il nous dit pourtant, avec le plus naïf orgueil: — C'est ainsi qu'il faut s'y prendre: on ne doit jamais voir comment le cheval est gouverné. Le spectateur doit croire qu'un ressort intérieur règle son allure et dirige ses mouvements. »

L'amour-propre excessif du chancelier ne lui laissait aucune trève. Il pensait tout faire mieux que
n'importe qui. A table, il se réservait l'assaisonnement de la salade, et, dans cette simple opération,
prétendait effacer tous les artistes culinaires. Afin de
mieux mêler l'huile et le vinaigre, il se servait d'une
bouteille en spirale, confectionnée exprès. Il eut un
jour la maladresse de la briser et de répandre le contenu sur ses deux voisines, qui en furent médiocrement charmées. Il se croyait aussi un talent prodigieux
pour faire sauter les bouchons du vin de Champagne,
ce qui ne l'empêchait pas de répandre à l'occasion
l'impétueux liquide dans ses manches et dans songilet.

Cet homme si froid, si résolu, si plein de confiance en lui-même, si habile à vaincre les obstacles, à calculer les chances de succès, à organiser dans sa vie le bien-être et le plaisir, tremblait toutesois devant un adversaire dont l'irrésistible puissance le confondait. Ce redoutable ennemi, c'était la mort. Elle inspirait au clairvoyant ministre une horreur tellement profonde qu'il ne pouvait même entendre le nom du vieux spectre. Bien mieux, tout ce qui rappelle la fin de l'homme le déconcertait et le frappait de terreur. Ainsi, les mots de petite vérole lui donnaient le frisson. Il avait eu cette maladie pendant sa jeunesse et avait vu l'impératrice Marie-Thérèse sur le point d'y succomber. Sen entourage, ses inférieurs avaient ordre de ne jamais prononcer devant lui les funèbres syllabes, non plus que l'autre terme, celui qui exprime la catastrophe dernière où vont aboutir nos luttes et nos efforts, nos douleurs et nos espérances. Il avait recommandé lui-même, par écrit, à ses lecteurs, de s'en abstenir, de les passer quand ils les rencontraient dans un livre ou dans une pièce diplomatique. Les mots d'inoculation, de vaccine, lui étaient encore spécialement odieux.

Aussitôt qu'un étranger de distinction arrivait dans la capitale autrichienne, on l'avertissait de se conformer, sur ce point, aux désirs du chancelier. Il était aussi défendu de lui rappeler le jour anniversaire de sa naissance. On n'osa point lui annoncer la mort de Frédéric II, malgré l'extrême importance de cet événement pour un ministre des affaires étrangères; seulement un de ses lecteurs raconta devant lui, comme

par inadvertance, que le courrier de Berlin avait apporté les lettres de notification du roi Frédéric-Guillaume. Le prince demeura quelque temps muet et immobile dans son fauteuil, ne manifestant par aucun signe qu'il eût compris l'insinuation; enfin, il se leva, fit quelques tours dans la chambre de son pas lent et solennel, puis, se rasseyant tout à coup, leva les mains vers le ciel: « Ah! dit-il, quand verra-ton un pareil monarque honorer le trône? » Lorsque Joseph II eut cessé de vivre, le chambellan de Kaunitz plaça devant lui un acte que le souverain aurait dû signer, en lui disant, pour toute explication: « L'empereur ne signe plus. »

Il n'apprit la mort de sa sœur, la baronne de Questenberg, qui avait nommé le second fils du prince son légataire universel, qu'en voyant toute sa famille vêtue de deuil. Un autre de ses fils étant tombé malade, on se garda bien de l'en avertir : la première visite du jeune homme lui fit seule connaître et le danger qu'il avait couru et son rétablissement. Quelquefois, il envoyait à une de ses tantes certains plats qu'elle aimait beaucoup et qu'on enlevait pour elle de sa table : cette chère femme étant décédée sans que personne osât en instruire le prince, il continua de lui faire porter ses mets favoris : elle était depuis quatre années dans la tombe que ces prévenances posthumes duraient encore.

Et pourtant (qui le devinerait? qui peut prévoir comment il finira ses jours?) le craintif chancelier devait prendre la vie en dégoût, terminer lui-même son existence!

Il avait vieilli sur le trône ministériel qu'il occupait depuis quarante ans, et nul empereur n'osait lui demander sa démission, personne n'essayait de lui arracher le pouvoir. L'âge, cependant, avait changé son caractère et offusqué son intelligence. Cet homme, autrefois si calme, ne se dominait plus; il se livrait à des colères subites et violentes. Il était, en outre, devenu sourd, ce qui rendait les relations avec lui trèsdifficiles, car il n'accordait point d'audiences particulières, et il fallait crier très-haut pour qu'il entendit, avoir malgré soi de nombreux confidents. On était ainsi exposé à subir devant témoins ses accès inattendus de mauvaise humeur. Lui, qui semblait jadis la réserve, la discrétion même, ne pouvait plus garder un secret ni contenir sa langue. Le soir, il parlait aux diplomates étrangers des nouvelles qu'il avait apprises le matin par l'interception de leurs dépêches et leur transcription dans le cabinet noir, où l'on avait la clef de leur chiffre; avec la même étourderie enfantine, il trahissait les mystères de la police, les renseignements qu'elle lui communiquait sur les goûts, les mœurs, les dépenses, les relations des ambassadeurs. On prit donc peu à peu l'habitude de se passer de lui, tout en lui conservant son titre et l'apparence de l'autorité. Le baron Philippe de Cobenzel, vice-chancelier, dirigea toutes les affaires sous son nom, à partir de l'année 1779, où, avec l'aide du référendaire Spielmann, il conclut la paix de Teschen, entre Marie-Thérèse et Frédéric II, acte important qui termina la guerre de la succession de Bavière, en constatant les droits de la maison palatine. On signa

de même sans lui le traité de Pilnitz, dirigé contre la France, qui amena l'invasion de notre pays par le duc de Brunswick. Le prince était alors presque entièrement délaissé.

On s'avisa enfin d'un expédient pour l'annuler avant sa mort et l'ensevelir dans sa position officielle. Ses deux acolytes chargèrent un calligraphe de calquer sa signature, que l'on apposa ainsi frauduleusement sur les pièces les plus contraires à ses principes et à ses opinions. Lorsque le vieux diplomate apprit cette insulte, lorsqu'il ne put mettre en doute qu'on eût poussé jusque-là le dédain, il se sentit blessé au cœur. Dès lors il refusa toute nourriture, s'abstint de tous les remèdes qu'on lui prescrivait, et, comme le cardinal Ximénès indigné, se laissa mourir de faim. Il expira le 26 juin 1794, le lendemain de la bataille de Fleurus, qui venait d'inaugurer une lutte presque interminable entre la France et l'Autriche, par la defaite de l'armée impériale. Son corps fut transporté dans son domaine d'Austerlitz, dans ce lieu qu'une seconde victoire de nos troupes a depuis lors rendu si célèbre, comme pour justifier le système du prince de Kaunitz, son désir perpétuel de rester l'ami et l'allié de notre nation.

La seule faute grave commise par l'habile politique, c'est d'avoir donné les mains au premier partage de la Pologne, de l'avoir non-seulement désiré, mais facilité. Il est vrai que Frédéric II n'avait rien épargné pour le séduire. Plus clairvoyante que son ministre, Marie-Thérèse blâmait instinctivement cette mesure inique et appréhendait le voisinage de la Russie. Sun

l'acte même où elle apposait sa signature, au nom de la très-sainte et indivisible Trinité, selon sa formule habituelle, l'impératrice écrivait la protestation suivante :

« Je ratifie le traité, puisque tant d'hommes supérieurs et savants le désirent, mais quand je serai morte depuis longtemps, on verra les conséquences d'une usurpation qui blesse tous les principes regardés comme justes et sacrés. »

Dans la copie de l'acte que devait garder le prince de Kaunitz, elle avait glissé entre les feuilles, sur un morceau de papier, cette note remarquable :

« Lorsque toutes mes provinces étaient assaillies à la fois et que je ne savais plus où reposer ma tête, j'avais pour me soutenir le témoignage de ma conscience et l'aide de Dieu. Ici, quelle différence! Nonseulement le droit public de l'Europe crie vengeance contre nous, mais nous sommes en guerre avec la raison, avec l'équité. Jamais, je l'avoue, je n'ai ressenti un pareil malaise, et j'ai honte de me faire voir. Songez, prince, quel'exemple nous allons donner au monde, si, pour un misérable morceau de la Pologne, peut-être de la Moldavie et de la Valachie, nous compromettons notre honneur et sacrifions l'estime de l'univers! Je m'aperçois bien que je suis seule, que l'âge m'a enlevé ma résolution: aussi, je laisse aller les choses, mais ce n'est pas sans un profond chagrin. »

Tout en donnant sa signature, l'impératrice pleurait avec la comtesse polonaise Wielopolska, jeune héroïne qui mit fin à ses jours quand l'œuvre d'iniquité fut accomplie. Le chancelier, par la suite, reconnut son erreur; il forma un plan pour la restauration de la Pologne, dont il voulait rendre le trône héréditaire sous un prince de la maison de Saxe. Il était trop tard : ni la Prusse ni la Russie ne consentaient à lâcher leur proie.

## CHAPITRE XXVIII.

RÉTABLISSEMENT DE LA DOMINATION CLÉRICALE EN AUTRICHE; LE CONCORDAT. EFFET QU'IL PRODUIT DANS TOUTE L'AL-LEMAGNE.

A la mort de Marie-Thérèse, à l'avénement définitif de l'empereur Joseph II, presque annulé jusqu'alors par sa mère, commence une nouvelle époque dans l'histoire d'Autriche. Les idées françaises montent sur le trône, essayent de régénérer la monarchie; mais partout elles soulèvent une formidable opposition. Avant de mourir, le messie couronné voit ses meilleurs projets échouer l'un après l'autre, éprouve l'amère douleur de révoquer lui-même ses plus salutaires ordonnances. Léopold II maintient encore un certain nombre de ses réformes, mais il cesse de vivre en 1792, et alors, avec le chancelier Thugut, avec l'empereur François II, l'ancienne politique ceint de nouveau la couronne, exerce de nouveau sa détestable influence. Les jésuites, chassés de l'empire, avaient laissé derrière eux leur système : il continua de gouverner en leur absence les populations qu'il avait abruties, les hautes classes qu'il avait démoralisées. Quand l'ordre sortit du tombeau, dans les premières années de notre siècle, il put s'enorgueillir de voir son œuvre encore debout. Il ne s'agissait plus que d'en reprendre possession, de s'installer comme autrefois au milieu de ce monument, où régnaient toujours la peur, l'ignorance, la misère, la bigoterie et l'idiotisme; où ils pouvaient retrouver sur les dalles les traces du sang qu'ils avaient répandu. Ils ne négligèrent, ils ne dédaignèrent aucun moyen pour y parvenir, comme on se le figure sans peine. Et leurs efforts ont été couronnés de succès. Ils dominent, à l'heure qu'il est, le gouvernement autrichien, ils lui ont fait accepter le pacte religieux de 1855, et maintenant ils poussent l'Autriche contre le Piémont, parce que la Sardaigne les a bannis, le 25 août 1848, et a confisqué tous leurs immeubles (1).

Il entrait dans mon dessein de raconter cette série d'événements curieux et tragiques, de suivre pas à pas la cour de Vienne, depuis 1780 jusqu'en 1859. Mais les travaux historiques ne s'improvisent point: il faut déjà un temps considérable pour lire les documents et pour les méditer. Je publierai donc la seconde partie de mon ouvrage sous un titre spécial: L'Autriche contemporaine. Qu'il me suffise, pour le moment, d'offrir au lecteur une étude sur le Concordat, sur la famille impériale et sur les projets de l'Autriche (2).

<sup>(1)</sup> Voyez le Manifeste du pape, lancé contre le Piémont en 1855.

<sup>(2)</sup> Nous reproduisons ces chapitres tels qu'ils ont paru dans le Siècle : les événements sont si près de nous qu'il serait inutile de changer le temps du verbe.

Le concordat autrichien, signé le 18 août, promulgué le 5 novembre 1855, a eu pour première conséquence de réveiller en Allemagne les passions théologiques. Le pays de Jean Huss, de Luther et de Mélanchton, a été troublé de nouveau comme par l'approche et le début d'un orage dont on ne peut ni prévoir la fin ni mesurer la violence. Les luthériens, les calvinistes, les sectes nombreuses sorties de la Réforme, expriment toutes leur anxiété. On ouvre les fenêtres, on se tient sur le seuil des portes, et l'on regarde les nuages sombres qui défilent dans le ciel avec des bruits sourds entremêlés d'éclairs. Les souvenirs effroyables de la guerre de Trente-Ans se raniment dans toutes les mémoires. « Que va-t-il advenir? se demande-t-on d'une voix triste. Un autre Wallenstein, un autre Tilly, un autre Ferdinand II vont-ils saccager l'Allemagne, vont-ils, comme leurs prédécesseurs, faire reculer d'un siècle et demi la civilisation? »

Le concordat autrichien est, en effet, l'acte de soumission le plus humble, l'hommage le plus illimité que le Saint-Siége ait encore obtenu d'un pouvoir temporel. Depuis le dur hiver de 1077, où le Rhin demeura gelé du mois de novembre au mois d'avril, et où l'empereur Henri IV passa trois jours, nus pieds, en chemise, sans prendre de nourriture, dans la cour du château de Canossa, implorant son pardon du fanatique Grégoire VII, le monde n'a rien vu de semblable ni même d'analogue. Les partisans du concordat n'essayent point d'en cacher, d'en atténuer l'extrême importance. J'ai là, sous les yeux, une

brochure publiée à Vienne sans nom d'auteur, et qui a toute l'apparence d'une pièce officielle; on y trouve ces phrases remarquables: « D'amples concordats, touchant à des questions de principes, ont réglé, en 1851, les affaires spirituelles de l'Espagne et de la Toscane; mais la convention autrichienne du 18 août dernier a une bien autre importance et est vraiment unique dans son espèce; elle annule complétement les prétentions du pouvoir temporel, suscitées en Allemagne par l'exemple de l'Église gallicane, et rend au catholicisme ses droits primitifs, depuis longtemps violés (1).»

Le début de cette brochure ne paraîtra pas moins curieux hors de l'Autriche :

- « Le concordat est un acte qui marquera dans l'histoire de notre empire. L'empereur et le pape se félicitent également de l'avoir signé : il substitue une paix définitive à un long et fâcheux malentendu.
- de magnanime équité, dont le souvenir sera pour lui comme une glorieuse couronne jusque chez nos derniers neveux, et le placera entre Constantin et Charlemagne, illustres dans l'histoire à cause de leur générosité envers l'Église orthodoxe, source réelle de toute leur grandeur (worin wesentlich ihre ganze græsse wurzelt). Le souverain pontife a également lieu d'être content : il doit espérer que, de cette nouvelle semence, naîtra et fleurira un meilleur avenir pour l'Autriche. Ce que Pie VI tâcha d'obtenir

<sup>(1)</sup> Studien ueber das æstreichische Concordat, Wien, 1856, page 41.

dans un mémorable et difficile voyage, la grâce du ciel vient de l'accorder à Pie IX. Si le concordat de 1448 avait été aussi radical, la prétendue Réforme, avec ses effroyables perturbations et ses sanglants résultats, n'eût peut-être pas agité le monde. »

Voilà certes une déclaration des plus significatives. Un pacte que l'on juge assez fort pour avoir pu comprimer, au seizième siècle, l'immense révolution du protestantisme, s'il avait été conclu avant cette époque, a nécessairement une valeur et une portée considérables : l'historien, l'homme d'État, doivent l'examiner de près. Quant aux ultramontains, aux vrais croyants, nous dit l'auteur anonyme, ils l'accueillent avec un sentiment de triomphe et avec des cris de joie.

Il excite chez leurs adversaires et même chez un bon nombre de prêtres orthodoxes, une émotion bien différente. Sur le sol de l'empire, dans le reste de l'Allemagne, dans toute l'Europe calviniste et luthérienne, en Suisse, dans le Piémont, une clameur inquiète s'est élevée, pareille aux avertissements des sentinelles sur les bastions d'une place investie. Les uns n'ont pu voir sans trouble et sans indignation cet abaissement de la couronne, cette volontaire abdication de la souveraineté impériale (1); les autres déplorent la nouvelle puissance dont elle arme les jésuites, dominateurs séculaires d'un peuple malheureux; d'autres encore regrettent que l'empire se soit

<sup>(1)</sup> Nous nous servons ici des termes mêmes par lesquels le gouvernement autrichien constate l'effet produit sur les dissidents.

aliéné pour jamais les sympathies de l'Allemagne luthérienne. Le gouvernement, disent ceux-ci, a perdu toute indépendance politique et ne sera désormais que le feudataire du Saint-Siége; bien mieux, répondent ceux-là, il fléchit le genou devant la France, dont le pape reçoit les ordres et subit l'influence souveraine, car il lui doit le rétablissement du trône pontifical. Certains publicistes, au contraire, jugent cette grave mesure un acte d'hostilité secrète envers nous, de si étonnantes concessions devant lier et enchaîner Rome aux intérêts de l'Autriche. Plusieurs feuilles la considèrent comme une ligue entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, formée dans le but d'appesantir le joug qui opprime la nation. Les patriotes suisses en redoutent pour leur pays les effets indirects. L'Opinione (de Turin) a été jusqu'à dire que l'empereur d'Autriche n'aurait point la faiblesse d'exécuter une pareille convention. Bref, tous les hommes éclairés jettent le cri d'alarme, pendant que les feuilles ultramontaines, l'Univers et le Journal de Bruxelles, entr'autres, allument des feux de joie et dansent alentour, comme les Hurons autour des bûchers où allaient périr leurs ennemis.

Mais les récriminations les plus vives sont celles que font entendre les Prussiens. Le concordat leur semble un piége tendu au protestantisme, une basse-fosse où il doit périr, au moins dans les vastes domaines de l'empereur François-Joseph. On n'y trouve pas un mot concernant les luthériens et les autres sectes réformées, nulle stipulation en leur faveur. Un tel silence est du plus mauvais augure. Le pacte du

18 août ajoute donc un principe de discorde à ceux qui animaient déjà l'un contre l'autre les deux grands États germaniques.

En Autriche même, les plaintes ne manquent pas. Un bon nombre d'individus, soit laïques, soit ecclésiastiques, restent fidèles aux maximes de l'Église gallicane, introduites dans le pays par Joseph II, et répandues dans l'Allemagne du nord depuis vingt ans lorsqu'il monta sur le trône. Nicolas de Hontheim, vicaire-général de l'archevêque de Trèves, fit paraître, en 1763, un ouvrage intitulé: Justini Febronii De statu Ecclesiæ et legitima potestate Romani pontificis, liber singularis; c'est-à-dire : « De l'état de l'Église et de l'autorité légitime du pontife romain, en un seul livre, par Justinus Febronius. » Febronius, comme on le voit, était un pseudonyme que prenait le pieux auteur. Il a servi à dénommer ses partisans, que l'on appelle en Allemagne les Fébroniens. Son système a pour base les principes formulés par Bossuet : 1° Indépendance complète des souverains dans les affaires temporelles; les chefs de l'Église ne peuvent les déposer, soit directement, soit indirectement, ni dispenser leurs sujets de l'obéissance; 2° autorité suprême des conciles, promulguée à celui de Constance, dont les décrets ont été approuvés par le Saint-Siége lui-même, observés dans leur esprit à toutes les époques par l'Église gallicane : or, ces décrets portent expressément que si le pape ou toute autre personne refusait de se soumettre aux décisions des conciles, on doit leur infliger une pénitence proportionnée à leur entêtement, et les punir comme ils le méritent,

en sorte que l'on recoure, s'il est nécessaire, aux autres voies de droit; 3° quoique le pape exerce l'influence principale dans les questions de foi, et que ses décrets s'adressent à l'ensemble des fidèles, son jugement n'est pas infaillible, s'il ne s'appuie sur le consentement de l'Église tout entière; 4° l'autorité apostolique ne peut enfreindre les lois inspirées par l'esprit de Dieu et consacrées par le respect général des hommes; les principes, les coutumes et les institutions établies dans les royaumes, dans les Églises particulières, doivent rester inébranlables.

Telles furent les déclarations des prélats français en 1682. C'était une révolution démocratique au sein de l'Église. Le pontife romain perdait son autorité absolue, se trouvait repoussé du monde temporel dans le monde religieux, et là, on organisait contre lui une espèce de suffrage universel. Le privilége de faire et de publier les lois fondamentales lui était enlevé; quand le corps ecclésiastique avait besoin de statuts nouveaux, une assemblée constituante pouvait seule les voter. Le pape leur refusait-il obéissance, on était en droit de le punir. Le clergé, si hostile en politique à la démocratie, la jugeait donc bonne et profitable dans le sein de l'Église; l'aristocratie des prélats et le peuple des clercs inférieurs se soulevaient contre leur chef, contre leur monarque tonsuré. En vertu de principes républicains ils se partageait son autorité suprême. A voir le rôle que Bossuet joua pendant cette lutte, croirait-on qu'il fût si humble et si servile en face de Louis XIV? C'était pour affranchir le roi, pour augmenter ses priviléges, qu'il se montrait ennemi du pouvoir absolu dans le domaine ecclésiastique, réformait la constitution de Grégoire VII, renversait du trône pontifical la théorie du droit divin, et lui substituait le consentement universel.

La doctrine gallicane obtint donc l'assentiment de Febronius, qui la développa et la fortifia de plusieurs maximes nouvelles: il détruisait, ou peu s'en faut, la juridiction des papes, leur droit de châtiment; conférait à l'autorité civile la direction et la surveillance des séminaires, l'investiture des dignités pastorales, et, autant que possible, l'administration des biens ecclésiastiques. Les protestants accueillirent avec faveur un système qui rapprochait le catholicisme de leurs idées. Les princes archevêques de Mayence, de Trèves, de Cologne, tous trois électeurs du Saint-Empire, et l'archevêque de Salzbourg le trouvèrent aussi à leur gré, parce qu'il les affranchissait de la suprématie romaine: Pendant l'année 1786, ils eu rent à Ems une conférence, où ils l'adoptèrent défini tivement et résolurent de le mettre en pratique.

Depuis quelques années déjà, il remuait toute l'Autriche. A peine monté sur le trône, en 1780, l'empereur Joseph II, ce missionnaire couronné de la philosophie française, voulut appliquer les maximes proclamées chez nous par les penseurs du dix-huitième siècle. Il publia son édit de tolérance, qui établissait la parfaite égalité des cultes. Les protestants, jusque-là persécutés, eurent le droit de pratiquer publiquement leur religion : le monarque leur fit même élever des temples. Les juifs furent déclarés admissibles à tous les emplois. Pour les catholiques, on les

sépara autant que possible de la cour de Rome, en donnant force de loi aux principes du fébronisme, ou, si l'on veut, de l'Église gallicane. Les évêques obtinrent l'autorisation d'accorder les dispenses que l'on demandait jusque-là au siége apostolique. Les bulles ambitieuses qui commencent par ces mots: Cæna domini et Unigenitus, furent annulées. L'empereur ferma sept cents monastères et employa leurs revenus au profit du clergé séculier, imposa aux nonnes des travaux charitables, défendit le commerce des indulgences, des amulettes et des prières. Le nombre des ecclésiastiques, pendant son règne, fut réduit de trente-six mille. Enfin, il raya du bréviaire l'oraison adressée à Grégoire VII, qui rappelait, depuis si longtemps, l'humiliation de Henri IV.

Tant d'innovations, effectuées aussitôt que décrétées, troublèrent profondément la cour romaine. Le pape écrivit lettre sur lettre à l'empereur : ses remontrances ne produisirent aucun effet. Pie VI prit alors la résolution de partir pour Vienne, d'aller personnellement conférer avec le disciple révolutionnaire de la France. La démarche de Henri IV et la scène de Canossa eurent leur contre-partie : au onzième siècle, le pouvoir temporel avait courbé la tête devant l'insolence du pouvoir clérical; c'était maintenant l'Église qui comparaissait devant le trône de l'empereur, lui soumettait une requête et sollicitait ses bonnes grâces.

Joseph II, comme Grégoire VII, se montra inexorable. Le pape fut reçu avec des marques de déférence, avec la politesse des temps modernes, mais n'obtint pas de concessions. L'œuvre du monarque philosophe resta debout; ni l'invasion française, ni le congrès de Vienne ni les trente-trois années qui sui-virent ne l'ont ébranlée. Elle forma le code ecclésiastique de l'empire jusqu'à l'année 1849. Le 23 avril 1850 seulement, un rescrit du prince actuel y porta une première atteinte; le pacte nouveau l'a détruite de fond en comble.

Mais, après soixante-dix ans d'existence, une institution ne disparaît pas tout à coup sans laisser de traces. Le fébronisme ou le joséphisme, comme on l'appelle encore, a donc dans les États autrichiens un grand nombre de partisans, qui blâment le concordat. Le gouvernement ne peut dédaigner leurs objections, car elles s'appuient sur des principes respectables et déjà sanctionnés par l'usage. Il leur fait répondre en attaquant l'Église gallicane et les tendances religieuses des Bourbons. Cette polémique, avouons-le, est conduite avec beaucoup d'intelligence et d'adresse; elle compose le fond des brochures et des articles de journaux publiés sur les bords du Danube. La France, qui ne s'en doute pas, sert de but aux ultramontains allemands.

Le clergé secondaire n'a pu lire sans inquiétude le traité conclu avec le siége apostolique. Il garantit au clergé supérieur toutes sortes de droits et de privilégès, mais ne renferme aucune stipulation en faveur des simples ecclésiastiques, ne leur laisse aucun refuge contre l'oppression et l'arbitraire. Leurs chefs peuvent les appeler à des fonctions lucratives, ou les révoquer, les punir, les enfermer, suivant leur ca-

price. L'article 11 est ainsi conçu: a Les évêques auront toute liberté d'infliger les peines désignées par les sacrés canons, ou autres qu'ils jugeront convenables, aux clercs qui ne porteraient pas un costume ecclésiastique décent, conforme à leur ordre ou à leur dignité, ou qui, d'une manière quelconque, mériteraient le blâme, et de les incarcérer dans des monastères, séminaires ou édifices spéciaux. » C'est l'organisation du despotisme épiscopal. Nul recours, nul appel en cas d'abus et d'injustice. Les victimes n'auront qu'à baisser la tête et à souffrir en silence.

Un certain nombre d'hommes politiques forment une dernière classe de mécontents. Parmi eux se trouve M. de Bruck, le ministre des finances. Les prodigieuses concessions faites au gouvernement pontifical les remplissent de crainte. Le concordat leur semble gros d'orages et la cour de Vienne dominée par une illusion fatale. L'empereur, suivant eux, a constitué dans ses États une puissance qui étouffera bientôt la sienne, ou lui disputera du moins la suprématie. Des luttes prochaines sont inévitables. Quelles graves perturbations peuvent sortir d'un pareil conflit! Dès le mois d'avril 1856, les premiers coups de tonnerre grondaient à l'horizon. Un synode fut convoqué par l'empereur, qui voulait y faire présider l'archevêque de Vienne; Pie IX convoqua ce même synode, sans mentionner la circulaire ministérielle, et prétendit y donner la haute main au nonce apostolique. L'archevêque Othmar ne devait y paraître que comme membre de l'Église. On trouva un subterfuge pour aplanir le différend,

mais la guerre n'en était pas moins commencée.

Nous passons sous silence le trouble apporté dans l'instruction publique, dans la librairie, dans les unions projetées par les familles et subordonnées maintenant aux décisions des évêques. A l'inquiétude générale se mêlent une foule d'inquiétudes et de griefs particuliers.

Le gouvernement autrichien ne dédaigne ni les objections ni les plaintes, comme on serait tenté de le croire. Il y répond, au contraire, dans des articles, dans des brochures soigneusement élaborés. Ces opuscules révèlent toute la portée du concordat, expliquent les intentions de l'Autriche, font connaître ses espérances et ses projets. On ne peut les étudier avec trop d'attention. Ils prouvent que le pacte récent est un des phénomènes intellectuels et politiques les plus graves, les plus curieux de notre époque.

## CHAPITRE XXIX.

LE CONCORDAT AUTRICHIEN JUSTIFIÉ AUX DÉPENS DE LA FRANCE; L'HISTOIRE DES BOURBONS RACONTÉE PAR UN DIPLOMATE VIENNOIS.

C'est surtout aux dépens de la France, par des arguments tirés de notre histoire civile et religieuse, que le gouvernement autrichien ou ses admirateurs essaient de justifier le concordat, en louent la sagesse et en démontrent l'opportunité. S'ils font les raisonnements les plus naïfs, ils y mêlent, avouons-le, des considérations très-ingénieuses. Rien d'absurde comme de dédaigner ses antagonistes, quand ils se présentent tout armés dans le champ clos. Nous analyserons donc les brochures publiées sous les auspices du gouvernement impérial; nous en signalerons le fort et le faible, les pensées vraies, les illusions et les faux principes.

Quelle est la cause fondamentale de la grande révolution française, des révolutions supplémentaires de 1830 et de 1848? demande un des auteurs, ancien diplomate retiré du service (1). Et il entre de plain-

<sup>(1)</sup> Das æstreichische Concordat und der Ritter Bunsen, von einem diplomaten auszer Diensit; Regensburg, 1856.

pied dans la philosophie de l'histoire pour répondre à cette question. Louis XIV, dit-il, a évidemment préparé la chute de sa dynastie et les bouleversements de notre époque, en enlevant toute force, toute indépendance aux classes et aux corporations qui avaient jusqu'alors exercé des droits, possédé des priviléges. La royauté est ainsi devenue un monstrueux pouvoir, sans limites et sans contrôle, que sa disproportion même devait culbuter, comme une tête trop lourde fait tomber un corps grêle et chétif.

Ses mesures despotiques atteignirent principalement trois classes et une secte religieuse, la noblesse, le clergé, les parlements, les calvinistes. Nous ne nous occuperons pour l'heure que de sa conduite envers l'Église orthodoxe.

Depuis le concile de Constance, plusieurs juristes français avaient soutenu que la couronne était indépendante du Saint-Siége, et que les ecclésiastiques devaient, en toute circonstance, obéir au souverain. Pendant les premières années du règne de Louis XIV, certains personnages qui convoitaient la faveur du prince et acquirent effectivement ses bonnes grâces, développèrent, fortifièrent cette doctrine. Le prince s'en empara, et un édit, promulgué le 18 avril 1673, lui donna une valeur légale.

Charlemagne avait ordonné que tous les évêchés, que tous les monastères de l'empire se choisiraient un prévôt, un défenseur laïque, nommé habituellement vidame. En des temps de guerres et de désordres continuels, ces tuteurs armés obtinrent de leurs pupilles ou leur extorquèrent les plus importantes pré-

rogatives. Elles tentèrent l'ambition royale, et le prince se substitua insensiblement aux vidames dans les domaines de la couronne; l'ancien usage fut néanmoins respecté dans les fiefs. Par le rescrit de 1673, Louis XIV allait plus loin, se déclarait le protecteur de toutes les églises, de toutes les abbayes françaises, s'attribuant le droit de toucher les revenus des siéges vacants et de nommer aux bénéfices dépendant de leur collation, jusqu'à ce que les nouveaux dignitaires eussent non-seulement prêté leur serment de fidélité, mais l'eussent fait enregistrer par la cour des comptes. Cette adroite mesure lui soumcttait le clergé de France, le constituait primat de l'Église gallicane.

Deux évêques, ceux d'Alet et de Pamiers, résistèrent seuls à ces prétentions et les déclarèrent injustes. Ils furent sinon bannis de leur siége, au moins dépouillés de leurs fonctions. Les prélats en appelèrent à leurs métropolitains, l'archevêque de Narbonne et l'archevêque de Toulouse. Leurs supérieurs les condamnèrent, aimant mieux obtenir l'approbation du roi que celle de la cour apostolique. Les deux opposants réclamèrent alors l'intervention du pape Innocent XI, qui déploya dans cette occasion une fermeté digne de Grégoire VII. Il adressa au monarque les plus vives remontrances, et excommunia l'archevêque de Toulouse, trop docile envers le prince, les grands-vicaires de Pamiers établis par le métropolitain, et tous les prêtres qui tiendraient leurs bénéfices de ces grands-vicaires. Pour dompter les résistances, Louis XIV assembla le concile national de 1682. Sous la présidence de Bossuet, il constitua démocratiquement l'Église de France à l'égard du pape, mais la soumit au pouvoir temporel. Nous avons résumé plus haut les principes de sa fameuse déclaration, charte révolutionnaire du clergé gallican.

Cette charte ne renfermait en apparence que quatre articles, mais un cinquième s'y trouvait sousentendu. Le synode mettait l'autorité des conciles audessus de l'autorité pontificale, établissait le suffrage universel dans les questions de dogme. Il n'enseignait pas comment devaient être composées ces réunions générales de l'Église, s'attribuait à luimême les droits d'un concile œcuménique, et décidait les problèmes en conséquence. Les assemblées de nos prélats, à partir de ce moment, se substituaient aux assemblées universelles, qui avaient jusqu'alors débattu les articles fondamentaux de la doctrine catholique. Or, l'Église gallicane étant régie, dominée par le pouvoir temporel, Louis XIV, d'une manière subtile et indirecte, usurpait l'autorité spirituelle, devenait en même temps, comme Henri VIII et le czar, chef de la religion et chef de l'État (1).

Cet empiétement a produit tous les malheurs de la France et, par suite, le bouleversement de l'Europe, à en croire les interprètes de l'Autriche. Louis XIV ayant abaissé toutes les classes supérieures, triomphé de tous les obstacles, réduit en servitude la noblesse, le clergé, les parlements, dompté, annulé l'opposition religieuse et politique du calvinisme, fut pris de la démence inhérente au pouvoir absolu. Voilà, certes,

<sup>(1)</sup> Das æstreichische Concordat, von einem diplomaten ausser Dienst, p. 12.

une expression étrange dans la bouche d'un diplomate viennois; mais le gouvernement autrichien a toujours la prétention de ne point exercer une autorité despotique. Le roi de France donc, livré à luimême, commit les excès les plus pernicieux, les fautes les plus graves, et entraîna les Bourbons dans la voie funeste où il s'était précipité. En quoi consistent ces erreurs et ces abus?

Louis XIV et ses héritiers purent, suivant leur bon plaisir: 1° déclarer la guerre; 2° disposer des biens et du sang du peuple; 3° changer les lois; 4° abaisser les grands, élever les petits; 5° ne consulter que leurs passions dans la vie privée, licence des plus préjudiciables. Eux seuls étaient libres, les autres Français avaient perdu toute indépendance, étaient à demi esclaves. On connaît le règne des favorites, le libertinage officiel, pour ainsi dire, engendrés par la singulière prétention d'abaisser devant le trône les lois souveraines et imprescriptibles de la morale.

Mais cet arbre d'iniquité, poursuit le diplomate anonyme, n'avait pas porté encore tous ses fruits, que déjà les hommes les plus sagaces, les plus éclairés, les plus honorables, manifestaient une vive inquiétude. « La France est pourrie de la tête aux pieds, disait le maréchal Catinat; elle sera mise sens dessus dessous. » Des prêtres éminents, comme Massillon, Fléchier, Bourdaloue, partageaient cette opinion et l'exprimaient hautement jusque dans la chapelle de Versailles. Peut-être la domination illégale du pouvoir temporel et le malaise qui en était la suite, leur inspiraient-ils ces lugubres pressentiments.

La révolution de 89 justifia leurs craintes. Le système politique des Bourbons produisit peu à peu ses conséquences rationnelles. Ils avaient détruit les pouvoirs les plus respectables : ils furent renversés à leur tour, et ne trouvèrent ni aide ni consolations au jour du malheur.

Pour ne parler que de l'Église orthodoxe, où l'épiscopat, où le clergé monastique et séculier puisent-ils leur force? Dans la rigidité des mœurs, dans la connaissance approfondie de l'Écriture sainte et des traditions catholiques, dans une foi vive et inébranlable. Mais ces qualités leur eussent fait prendre le parti du souverain pontife, blâmer les mœurs de la cour, leur eussent enlevé la souplesse que cherchait en eux la royauté. Le gouvernement choisissait donc de préférence, nommait donc aux siéges vacants les hommes les moins dignes de les remplir, les ecclésiastiques ambitieux qui montraient une docilité vile et une finesse mondaine. Les abbés du dix-huitième siècle ont laissé un triste renom. Le méprisable Dubois, l'ancien laquais, le débauché sans vergogne, ne futil point élevé à la prélature, admis, par l'influence de la cour, dans la suprême assemblée des cardinaux?

La force, le mensonge, l'hypocrisie peuvent beaucoup en ce monde, mais ils ne peuvent donner de la considération, de l'influence à un corps sans prestige et sans mœurs, fût-il revêtu du caractère sacerdotal et entouré des pompes de la religion. La servitude, si habilement qu'on la déguise, engendre le mépris. Les maximes gallicanes avaient abaissé, humilié l'Église de France. Elle perdit tout son ascendant et porte encore la marque de ses fers. Depuis 89, l'autorité a plusieurs fois voulu la prendre pour appui; mais c'était un roseau battu des vents, qui a fléchi sous la main des rois et n'a pu secourir leur faiblesse.

Les princes et les nobles dissolus, que fréquentait le clergé, l'avilissaient par la contagion de l'exemple, par le prosélytisme de la débauche et par la complicité morale qu'ils lui imposaient. Créatures du souverain et de l'aristocratie, pouvaient-ils tonner contre les vices du siècle, prêcher les lois austères du Décalogue et montrer le zèle d'une âme vraiment chrétienne? Non, certes: ils faisaient preuve d'une indulgence coupable, étendaient leur manteau sur l'iniquité, la protégeaient de leur connivence impie. Sans doute il existait encore des prêtres vertueux et honorables; mais s'ils voulaient censurer les mœurs, blâmer les fautes de leurs paroissiens, ces derniers ne pouvaient-ils leur répondre : — Eh quoi! vous vous arrêtez à nos délits véniels, quand vous tolérez les plus graves désordres, la corruption la plus scandaleuse dans le palais du roi, dans les châteaux de la noblesse et parmi vos propres collègues! Adressezvous d'abord aux grands du monde; réprimandez, humiliez les superbes, et ne tourmentez point les colombes, puisque vous épargnez les vautours. — Que ces récriminations fussent exprimées dans le langage ordinaire ou dans les livres, ou retenues par la prudence au fond des cœurs, elles n'en dépouillaient pas moins la chaire de son autorité, les ministres de

leur influence : leurs discours étaient de vains propos qui frappaient les murailles des églises, mais ne touchaient point les auditeurs.

Louis XIV avait semé le vent, ses petits-fils recueillirent la tempête. Le clergé du dix-huitième siècle exécuta sans doute ponctuellement le précepte de l'Évangile: — Rendez à César ce qui appartient à César. — Il fit tout ce qu'il put pour soutenir le trône chancelant. Fidèle au roi, mais infidèle au souverain arbitre qui juge les puissances de la terre, il excita la haine en même temps que le mépris. Sa servilité à l'égard de la cour, sa dureté envers les classes laborieuses, son avarice, son libertinage, le rendirent complétement impopulaire. Il donnait prise de toutes parts à la censure, à l'indignation. En subjuguant la milice spirituelle, en la pervertissant et la discréditant, le gallicanisme avait préparé le voltairianisme. Par la brèche qu'il avait ouverte, la philosophie donna l'assaut à la religion. Voilà les seuls effets que pouvait produire cette doctrine pernicieuse.

Les novateurs du siècle dernier souhaitaient évidemment, dès le premier jour, culbuter l'ancien ordre de choses; mais ils se gardaient de manifester ouvertement leurs intentions: le pouvoir politique était trop vigoureux, trop bien armé; les lettres de cachet et la Bastille inspiraient la prudence. N'osant canonner de front la royauté, les philosophes l'attaquèrent par des théories abstraites, comme Rousseau, ou la prirent de flanc, comme les voltairiens. Le catholicisme était un des remparts de la place: on pouvait donc pénétrer dans la citadelle en ruinant ce boule-

vard déjà entamé. Le corps sacerdotal, rompu au joug, dépouillé de ses droits antiques, n'avait plus assez de consistance, de force intrinsèque, pour le défendre avec succès. Un grand nombre de prêtres d'ailleurs avaient adopté les opinions nouvelles et tendaient la main aux assiégeants. La troupe philosophique se précipita sur ce point vulnérable : elle emporta un des bastions de la monarchie, sans que la royauté fût prise d'inquiétude.

Tant qu'ils n'eurent pas assuré leur triomphe, les novateurs employèrent le gallicanisme ainsi qu'une batterie provisoire: cette doctrine ne leur suffisait pas, sans doute, mais c'était un à-compte. C'était aussi une bonne tactique de la mettre en avant, pour leurrer, flatter, duper le souverain, qui l'aimait comme une fille des Bourbons. Les principes de l'Église française pénétrèrent donc partout à la suite du voltairianisme, formant, pour ainsi dire, partie de ses bagages. Bruxelles, Berlin et Vienne furent leurs conquêtes les plus importantes. Nous avons vu comment Joseph II leur ouvrit son empire et leur donna force légale. Ils le mirent en position de réformer des abus criants, des injustices séculaires. La noblesse, par exemple, s'était approprié tous les bénéfices ecclésiastiques, et les regardait comme un supplément à ses domaines. Ils servaient de fiefs aux cadets de l'aristocratie. Nul ne pouvait obtenir une dignité pastorale, s'il ne témoignait de quatorze quartiers. Les enfants au maillot étaient pourvus de prélatures considérables: on les élevait en qualité de chanoines, d'évêques, d'archevêques, d'électeurs mitrés du saint-empire. La roture se trouvait bannie des hautes fonctions, le mérite ne comptait pour rien. Joseph II changea un ordre de choses contraire aux lois de l'Évangile et rétablit dans le sacerdoce l'égalité chrétienne. Mais que de fureurs éveilla cette réforme salutaire! que de malédictions lui valut cet acte de justice!

Maintenant encore, les amis de Rome, les politiques autrichiens, l'accusent d'avoir corrompu, énervé les ministres de l'Église impériale, comme les Bourbons ceux de l'Église française. « Il est incontestable, dit l'un d'eux, qu'au moment où la révolution de 1848 a bouleversé l'Allemagne, le clergé inférieur, en Autriche, avait peu de zèle, suivait peu exactement la discipline et trahissait une grande tiédeur, à part quelques exceptions glorieuses; les prélats, de leur côté, montraient une foi languissante, et se conquisaient bien moins comme des serviteurs de Dieu que comme des fonctionnaires publics. Aussi le clergé autrichien n'a-t-il eu, pendant l'orage, qu'une action très-faible sur le peuple, et bien inférieure à celle qu'il exerçait en des temps plus heureux. »

D'où venait la somnolence générale qui assoupissait les évêques dans leurs fastueuses demeures, les curés dans leurs presbytères? Pourquoi les langues de feu ne descendaient-elles point sur leur front? Pourquoi la trompette de saint Jérôme ne les éveillaitelle pas tout à coup? Le système gallican les avait frappés d'une sorte de paralysie morale et intellectuelle. Ce n'étaient plus les pasteurs libres d'une communauté religieuse, les interprètes du ciel, les ministres de ses volontés: ils faisaient partie intégrante de la bureaucratie, dépendaient de l'État et figuraient au nombre de ses employés.

Le pacte conclu le 18 août doit les relever de leur déchéance, faire cesser les maux produits par les doctrines de l'Église gallicane, Église à peine catholique, suivant les Autrichiens. Le pape et l'empereur ne cachent nullement qu'ils opposent leur traité, comme une digue suprême, aux flots de la démocratie, aux empiétements de la révolution. Toutes les tempêtes viendront échouer contre ce môle inébranlable, et le gouvernement pourra se mettre en panne, dormir dans un calme éternel. L'autorité absolue n'a aucune force véritable, ou du moins n'est pas amarrée à une ancre assez solide, quand elle repose entre les mains d'un seul. Il faut que des corps vigoureusement constitués l'environnent, la soutiennent et l'éclairent. Nul ne remplira mieux cette mission que le clergé; il pénètre partout, il se mêle à tout. Il sera l'appui du trône, le conseiller de l'empereur, surveillera et guidera les classes populaires.

Voilà quelles considérations historiques les diplomates autrichiens allèguent en faveur du concordat; tel est le point de vue auquel se place le gouvernement impérial. On ne peut méconnaître dans ce système l'ouvrage d'un esprit distingué; mais il pèche par omission, plusieurs chiffres manquent au calcul.

Il est injuste d'abord, et conséquemment déraisonnable, de prétendre que les Bourbons, que les maximes de l'Église gallicane, aient seuls affaibli le clergé catholique dans toute l'Europe. Son relâchement moral et sa décadence politique avaient commencé bien avant Louis XIV. Wiclef, Jean Huss et leurs nombreux prédécesseurs, qui ont fourni à Ullmann la matière de deux volumes, suffiraient pour attester que dès le quinzième, dès le quatorzième siècle, le monument pontifical se lézardait. Luther, Calvin, Henri VIII en abattirent des ailes tout entières. La France fut bien près d'échapper au Saint-Siége. Dans les pays même où la cour de Rome conserva son autorité, elle ne la conserva pas intégralement. Elle avait perdu de son prestige, de son influence sur les populations. Louis XIV, Louis XV, persécutaient, martyrisaient les protestants, mais n'avaient plus la foi enthousiaste du moyen âge, la chasteté, l'abnégation et les autres vertus chrétiennes. Au lieu de prendre particontre le chef de l'Église, Bossuet, trois cents ans plus tôt, se serait déclaré pour lui, eût employé à le soutenir toute son érudition et toute son éloquence. Le temps est un fleuve rapide, qui entraîne l'humanité sur ses flots: les uns le descendent avec joie, avec impatience; les autres essayent de le remonter, mais ils glissent à leur insu et ne font que ralentir leur mouvement progressif. Les électeurs mitrés du saint-empire avaient suivi le cours des siècles, lorsqu'ils adoptèrent les principes de l'Église gallicane; Joseph II en hâtait la marche; le clergé autrichien se laissait emporter, quand la révolution de 1848 le surprit au milieu de sa nonchalance. L'opinion publique gouverne le monde: elle seule donne de la force aux institutions, elle seule les renverse d'une manière définitive.

Or, les diplomates ultramontains avouent, sur les bords du Danube, qu'elle s'est déclarée contre le pacte nouveau. Plusieurs même doutent qu'il soit pleinement exécutable. S'il pèche par la base, pourrat-il être d'un grand secours à l'autorité temporelle? Raffermira-t-il le gouvernement impérial, ou celui-ci se compromettra-t-il, épuisera-t-il ses forces pour le soutenir? Les politiques autrichiens se font tant d'il-lusions, qu'ils semblent toujours perdus dans un rêve. Le concordat leur inspire les plus naïves espérances. Elles nous fourniront le sujet d'un troisième chapitre. Ayant reproduit avec fidélité les meilleurs arguments du système, il est juste que nous en montrions les erreurs et les faiblesses.

## CHAPITRE XXX.

ILLUSIONS DE L'AUTRICHE SUR L'UTILITÉ DU CONCORDAT; IL ANNONCE ET PRÉPARE LE RETOUR DE L'AGE D'OR. MENACES GUERRIÈRES ADRESSÉES À L'EUROPE.

Les illusions de l'Autriche relativement au concordat sont si étranges, si naïves, qu'elles forment dans la politique de nos jours un phénomène exceptionnel. Après trente siècles d'expérience, après tant d'événements historiques trempés de sang et de larmes, se laisser éblouir par de telles chimères! Une simple exposition suffirait presque pour montrer combien elles sont futiles, quels désenchantements elles préparent aux diplomates viennois. Nous avons loué franchement leurs vues rétrospectives, leurs jugements sur quelques faits du passé; leurs considérations sur le présent et l'avenir sont loin de mériter les mêmes éloges. Continuons cependant notre étude impartiale, écoutons rêver tout haut les publicistes autrichiens.

Les reconstructions entreprises dans l'édifice monarchique des Habsbourgs, depuis la victoire du parti impérial, n'ont pu se faire, disent-ils, sans léser beaucoup d'intérêts: il a fallu abattre d'anciens piliers, de grosses murailles même et des galeries importantes. Ces travaux en sous-œuvre ne s'exécutent jamais sans péril; mais le pacte du 18 août préviendra les catastrophes, consolidera le monument. Il forme un système de voûtes qui en supportera les combles, en raffermira la structure générale et en liera les diverses parties. Une complète unité y régnera désormais. Les instructions, les ordres venus d'en haut ne retentiront point comme de vaines paroles : une foule d'agents laborieux, empressés, partout répandus, les ecclésiastiques, en un mot, se hâteront de les faire exécuter, seconderont les projets du souverain.

Comment l'État pourrait-il n'y point gagner? Suivant les préceptes de son fondateur, l'Église doit rendre tous les hommes bons et pieux, justes et intègres, chastes et tempérants; elle doit leur rappeler sans cesse et graver au fond de leur cœur la loi divine de la charité; elle est encore tenue de leur enseigner l'obéissance, le respect envers les autorités laïques, pourvu que ces dernières ne se mettent point en opposition avec les ministres du Seigneur. Sa mission l'oblige à prouver qu'il faut, sous peine de damnation, payer exactement les impôts, prier pour le souverain et pour les fonctionnaires publics; demander au Créateur qu'il les illumine, les dirige vers le bien et les comble de prospérités. Si l'Église répand cet esprit, ces dispositions, dans toutes les classes, les empires, les royaumes ne peuvent qu'y trouver leur compte. Un pays habité par des bourgeois doux et honnêtes, sobres et pudiques, charitables et affectueux, qui obéissent toujours, qui ne mentent jamais, qui prient pour leur chef temporel et pour ses serviteurs, qui aiment enfin la paix et la concorde, un tel pays offre assurément l'idéal de la société politique. Or, l'Église tâche sans cesse de réaliser cet idéal. Même quand elle n'atteint pas pleinement son but, par suite des obstacles qui entravent toutes les choses humaines, elle s'en approche avec persévérance, et plus ses efforts réussissent, plus les États sont tranquilles et prospères.

Puisqu'elle est si utile, comment lui refuser les moyens d'action qu'exige son œuvre? Une Église qui a les mains liées rend de faibles services; une Église puissante, opulente, douée de nombreux priviléges et entourée d'honneurs, travaille fortement au bien de la nation. Elle fait d'un pars quelconque l'image du ciel sur la terre. Ceux qui ne veulent pas le croire sont des gallicans et des sceptiques. L'expérience ne tardera pas à les convaincre d'erreur. Ouvrez les yeux, libertins, hommes sans foi, railleurs endurcis : vous allez voir des prodiges incomparables!

Qu'on ne s'effraye donc point des nombreuses prérogatives conférées au Saint-Siége par le traité du 18 août, s'écrient les interprètes du gouvernement impérial. Il lui assure les communications les plus libres, les plus fréquentes, les plus directes, les plus étendues avec le clergé autrichien et avec les fidèles. Pense-ton qu'il en abuse? Il ne s'en servira que pour le bonheur de l'Autriche, pour moraliser le corps sacerdotal. L'héritier de saint Pierre n'a-t-il pas intérêt à ce que tous les prêtres soient des modèles de vertu? Il peut alors compter sur leur obéissance et leur dévouement; faire manœuvrer cette milice en robes noires, au moindre signal, avec une régularité prodigieuse. Donc le pape surveillera les ecclésiastiques de l'empire, les courbera sous le joug d'une austère discipline, les maintiendra dans le sentier de la justice. Les évêques, les curés autrichiens seront désormais des anges d'abnégation et de pureté.

Eux-mêmes s'efforceront d'exciter l'enthousiasme par leur conduite. Les gouvernements populaires ont un immense désavantage : ils accordent les droits les plus précieux à des individus qui n'en sentent pas la valeur, qui ne savent point en faire usage, et, ne comprenant que l'utilité immédiate, ne soupçonnent pas les conséquences funestes de leurs erreurs, ne devinent point les résultats féconds d'une politique judicieuse. Les prêtres ont infiniment plus de clairvoyance : ils se garderont d'agir contre leur intérêt bien entendu, de compromettre une brillante position. Il est pour eux de la dernière gravité qu'on les estime, qu'on les aime, qu'on subisse pleinement leur influence: ils feront donc un emploi sage et modéré de leurs prérogatives. Les séminaires autrichiens vont devenir autant de bercails d'où ne sortiront que des brebis sans tache; les saints germaniques pulluleront tellement que l'Église ne saura où donner de la tête, se mettra sur les dents pour les canoniser.

Les ecclésiastiques seront d'autant plus irréprochables, disent les politiques autrichiens, s'efforceront d'autant plus d'apparaître aux fidèles avec le nimbe pieux qui couronne les têtes prédestinées, que l'envie est la compagne éternelle du privilége, l'infatigable adversaire des classes puissantes. Tout le monde épiera désormais leur conduite, observera leur visage, interprétera leurs discours. Les fonctionnaires surtout les poursuivront de leur maligne vigilance; car il' y a dans l'empire une vieille inimitié, un antagonisme implacable entre la bureaucratie et les porte-soutanes. Les nouveaux droits, les faveurs extraordinaires que ceux-ci ont obtenus, envenimeront la haine du corps administratif. Une jalousie profonde va exciter l'une contre l'autre ces deux classes influentes. Les prêtres devront se tenir sur leurs gardes, ne point s'exposer aux traits de la malveillance et de l'ironie.

Mais quels avantages le peuple trouvera-t-il dans ce pacte religieux et politique? demandera-t-on, car c'est toujours là qu'il faut en revenir. Les lois, les traités qui n'améliorent point le sort des masses, n'ont aucune valeur. De quelle utilité donc peut être le concordat, pour les différentes nations groupées autour de l'empereur François-Joseph? A cela les diplomates autrichiens répondent que jamais institution n'aura fait pleuvoir sur un pays un tel déluge de grâces et de félicités. Leur démonstration est originale.

Pour qu'un peuple soit mal gouverné, il faut que des principes pernicieux, que des abus criants infectent les sources de l'autorité, sans que personne ait le droit d'y porter remède; ou bien que les agents du pouvoir, n'étant pas soumis à une rigoureuse surveillance, tombent dans l'arbitraire, négligent leurs devoirs, froissent les intérêts de leurs subordonnés.

La France et les Bourbons eux-mêmes eussent beaucoup gagné à ce que les ecclésiestiques du royaume fussent plus influents et plus libres, eussent pu réprimer silencieusement et secrètement la prodigalité de Louis XIV, suspendre ses guerres désastreuses, renverser la domination des courtisanes, qui atteignit, sous Louis XV, aux derniers excès de la folie et de l'impudence.

Ce serait faire injure à la dynastie des Habshourgs que de la mettre en parallèle avec les Bourbons. La famille impériale d'Autriche s'est toujours distinguée par ses mœurs irrépréhensibles. Le traité du 18 août la-maintiendra dans ces dispositions vertueuses. Mais si quelque jour le prince abandonnait le lumineux sentier où marchent les justes, commettait des fautes politiques, se livrait aux dérèglements des passions, la caste sacerdotale, organisée comme elle l'est maintenant, stimulée par sa conscience et autorisée par Dieu même, pourrait lui adresser des remontrances, lui exposer ses devoirs, et, sans bruit, sans scandale, sans compromettre la dignité du monarque, lui inspirer de meilleurs sentiments ou de meilleurs desseins. N'a-t-on pas vu les rois d'Espagne prendre pour guides le nonce apostelique, l'archevêque de Tolède, le grand-inquisiteur?

Quantaux fonctionnaires publics de tous les grades, ils pourront difficilement molester le peuple, fausser les lois, faire un coupable usage de l'autorité que leur confie le gouvernement. Le clergé aura l'œil sur eux, découvrira, signalera leurs plus légères infractions. Ce qui échapperait à la vigilance des chefs ne saurait

lui échapper. Son pieux ministère lui ouvre toutes les portes, toutes les consciences, lui donne un moyen de pénétrer partout. Il planera sur la hiérarchie administrative comme ces chérubins que Dieu préposait aux destinées d'une ville ou d'une nation, qui tenaient dans une main le livre de la loi, dans l'autre l'épée flamboyante, et observaient les actions des hommes.

Le concordat autrichien a donc la valeur d'une charte libérale, à en croire les publicistes du pays. Pourquoi demande-t-on, depuis soixante ans, avec une ardeur siévreuse, des constitutions politiques? Un peu par mode, mais beaucoup aussi par prudence. La foi ayant décliné dans les âmes, les châtiments d'une autre vie n'inspirant plus de terreur, les peuples sentent que des garanties matérielles leur sont nécessaires contre l'oppression et l'injustice. Or, le clergé autrichien forme dès ce moment une représentation nationale. Il défendra mieux les întérêts populaires, il expliquera mieux au chef temporel la situation des esprits, les vœux, les besoins de la foule, que ces assemblées délibérantes où jasent de cupides avocats, où dorment de serviles employés, où votent des industriels obtus, où se pavanent des lecteurs de romans et de journaux.

Mais le traité du 18 août ne sera pas avantageux seulement pour l'Autriche. Comme l'antique Janus, il a deux faces, l'une tournée vers l'intérieur du pays, l'autre vers le dehors. Quand un monarque puissant, derrière lequel sont rangés cinq cent mille hommes, avec fusils, sabres, lances et baïonnettes; avec leurs

chevaux, leurs canons et leurs mortiers; quand ce prince donc élève la voix dans une pareille circonstance et pour un motif d'une gravité suprème, il est manifeste qu'on doit l'entendre au loin. Elle a infailliblement pénétré jusqu'à Madrid, sous les voûtes de deux palais, l'un desquels abrite le trône de la reine, pendant que l'autre sert de lice aux tumultueux débats des cortès. Elle a retenti de même dans l'appartement royal et dans les chambres législatives du Piémont. Ces accents ont annoncé que l'Église avait enfin un protecteur capable de la défendre; ils ont dû, cà et là, faire naître de mauvais rêves (1).

L'Allemagne aussi, l'Allemagne tout entière, s'en est émue. Avant la conquête de Bonaparte, nos princes gouvernaient des populations homogènes. Les souverains catholiques n'avaient sous leur tutelle que des sujets catholiques; les rois et ducs protestants ne voyaient autour d'eux que des protestants. Mais le congrès de Vienne a changé cet ordre de choses : il a soumis des provinces catholiques à des gouvernements luthériens, et des provinces luthériennes à des gouvernements catholiques. Les partisans couronnés de la Réforme ont dès lors, secrètement et par d'ha-

<sup>(1)</sup> Nons appelons particulièrement l'attention du lecteur sur ces menaces adressées au Piémont en 1855. Elles concordent avec le manifeste du pape, publié la même année à Rome, manifeste de trois cents pages, qui contient un discours agressif prononcé devant le Sacré-Collége, le 22 janvier. Voici le titre de cette pièce importante: « Allocuzione della Santità di nostre signore Pio PP. IX al sacro Collegio nel concistorio segreto del 22 Gennaio 1855, seguita da una esposizione corredata di documenti sulle incessanti cure delle stessa Santità sua a riparo dei gravi mali, da cui è affitta la Chiesa cattolica nel regno di Sardegna.

biles artifices, miné dans leurs États le système orthodoxe: ils voulaient obtenir l'unité de creyance. Lours tentatives conseront maintenant ou ne produiront aucun résultat. Leurs sujets catholiques savent qu'ils ont dans l'Autriche une vigilante et martiale patronne : ils ne cèderont ni aux mesures commins. toires, ni aux stratagèmes. Il faudra donc, si on ne change pas de dessein, employer contre eux la viclance; il faudra, comme le proposait un journal de Francfort, chasser les évêques de leurs diocèses, comfisquer les biens du clergé papiete. Mais alors l'Autriche, deboat dans sa force, animée par l'esprit même de Dieu, réclamera l'exécution du traité de Westphalie et des pactes subséquents. « Gloire et triomphe aux aigles de l'empereur, s'écria un de ses panégyristes, si on le force à tirer l'épée! »

Ce langage est bien clair, il me semble: il contient une menace, un avis belliqueux adressé à l'Europe entière, mais surtout aux populations luthériennes et calvinistes. Le géuvernement autrichien ne désigne que l'Espagne et la Serdaigne, sans doute par excès de bravoure, les forces militaires de ces deux pays n'étant point redoutables; mais il ne veut pas intimider seulement les petits: malgré ses précautions oratoires, il a en vue tous les adversaires de la cour apostolique, tous ceux qui convoitent, mettent aux enchères les propriétés de l'Église romaine ou discutent la vérité de ses dogmes.

Voilà quelle est la pensée intime de l'Autriche, voilà les fruits qu'elle se promet de son traité avec Rome. On ne découvrire pas autre chose dans ses bepelvent-ils opneevoir d'aussi vaines espérances?

Elles ent pour hase cette idée enfantine, que les droits neuvenux, les moyens d'action, les priviléges de toute espèce obtenus récemment par le clergé antrichien, vont élever le peuple, l'aristocratie, l'emperepret le corps sacordotal au-dessus de la nature humaine. Plus de vices, plus d'aberrations, plus d'ambitieux projets ni de coupables désirs. Les ouvriers et les bourgeois offriront dens leur conduite l'image de toutes les vertus. La poblesse ne sera pas moins chaste, moins sobre, moins docile et moins pieuse; elle courbera branchlement la tête devant la mitre et l'aumusse. Les prêtres accomplisont littéralement les jois du Décalogue, les maximes de l'Evangile, les préceptes des casuistes. Le souverain, pudique, laborieux, doux et modeste, écontera sans impatience tous les avis que daigneront lui donner les prélats, toutes les semonoses qu'ils e croiront tenus de lui adresser. Les fonctionnaires publics seuls ne suivront point constamment la honne route; mais le clergé saura les mettre eu pas. L'Autriche sera donc, avant peu, une terre de promission où l'âge d'or étalera ses merveilles. Les hommes intelligents, quelle que soit leur patrie, pleureront de n'avoir pas vu le jour sur les bonds de la Drave, de la Theiss et du Danube,

Le principal argument dent on étay ces brillantes

suppositions, c'est l'étendue même des priviléges accordés aux ministres de l'Église. Ils mettront leur délicatesse à n'en point abuser; tout, dès lors, sera pour le mieux dans le meilleur des mondes. Comme si l'histoire ne prouvait pas justement le contraire! Donnez à une caste, à une simple corporation, un droit, une prérogative quelconque, elle en fera un usage illimité, ne s'arrêtera que devant un obstacle, devant une résistance, faute de pouvoir aller plus loin. L'orgueil, l'avarice, toutes les passions humaines l'y poussent, et même les nobles facultés de notre espèce, que les bornes chagrinent, qui s'élance constamment vers l'infini. Qu'un roi gouverne trente millions d'hommes, il envie le prince auquel soixante millions de sujets obéissent; ce dernier, à son tour, rêve la monarchie universelle, et Alexandre le Grand désirait des mondes inconnus pour y étendre ses conquêtes. Rien ne détruit, ne modère, ne satisfait l'ambition, le plus indomptable, le plus insatiable des penchants qui bouleversent le monde et foulent aux pieds la race humaine.

Ne dirait-on pas, vraiment, que les prêtres catholiques ont été jusqu'ici tenus dans la dépendance, ont toujours occupé une situation inférieure! Les annales du moyen âge nous racontent autre chose, et l'expérience téméraire dont l'Autriche attend son salut à déjà été faite. L'ordre ecclésiastique possédait encore, il y a deux cents ans, tous les priviléges qu'on lui octroie de nouveau, des biens et des trésors qu'on ne lui rend pas, une influence qu'on ne peut lui restituer; il a, pendant plusieurs siècles, dominé l'Eu-

rope, agenouillé les princes devant la chasuble et le rabat, soulevé au nom du Christ des populations entières, fait le calme et la tempête dans les esprits. En était-il plus modeste, plus juste, plus vertueux, plus désintéressé, plus charitable? Les massacres des Albigeois, la Saint-Barthélemy, les supplices ordonnés par Philippe II, les Borgia, la guerre de Trente-Ans. l'inquisition, les louches menées des jésuites, la révocation de l'édit de Nantes, les dragonnades françaises et autrichiennes prouvent le contraire, démontrent que l'étendue des priviléges ne purifie point ceux qui les possèdent. L'histoire intérieure du clergé le prouve mieux encore: une telle dépravation se glissait, de jour en jour, au sein des monastères, pendant le moyen âge, qu'une réforme devenait indispensable tous les quinze ou vingt ans. Pierre Damiani, évêque italien du onzième siècle, nous a laissé, sur les mœurs des ecclésiastiques, un livre détaillé qui fait rougir les hommes les moins chastes. Le pape Victor II ayant pris des mesures pour combattre ces excès, pour mettre un terme à ces dérèglements, les prêtres romains formèrent une conspiration: un sousdiacre lui versa dans le calice du vin empoisonné; mais, n'ayant pu accomplir sans trembler cette profanation des saints mystères, son émotion le trahit, et il expia sous la hache ses intentions criminelles. Non-seulement l'ordre clérical envahissait le territoire de l'Europe; non-seulement il montrait une avidité insatiable, un goût scandaleux pour le luxe et les plaisirs; non-seulement il possédait, malgré l'Évangile, des troupeaux de serfs, mais il voulait encere anettre le pied aux la tôte des reis!

Les papes affichèment cotte prétention dès le monvième siècle. Grégoire IV et Nicoles I<sup>er</sup> ouvrirent la route dans laquelle leurs successeurs devaient lancer leur char triomphal. Grégoire YII constitua au sein de l'Église de pouvoir absolu et, hors de l'Église, aspira onvertement à la monarchie universelle. Les rois tremblèrent devant ce prêtre en surplis, couronné de la tiere symbolique. Son œuvre fut consolidée par Languest III; Boniface VIII en posa le couronnement. L'autorité pontificale domina quelques années toutes les puissances temporelles, comme la cime du Mont-Blanc domine la chaîne des Alpes. Elle déclina dès cette époque de génération en génération; mais la cour apostolique se se laissa point abattre par les revers, conserva le même orgueil et la même ambition, La farneuse bulle In cana Domini prouva, en 1568, qu'elle n'ahandonnait point ses plans de suprémutie religieuse et politique. Trois cents ans se sont écoulés depuis lors, et la teneur du concordat montre que le génie altier de Grégoire VII arime encore l'Église.

On dit que les empiétements du Saint-Siège, l'espèce d'usurpation commise par lui dans le premier synode et l'exigence croissante du clergé autrichien, ont rendu soncieux le jeune empereur, qui a conclu le pacte nouveau sous l'influence de sa mère. On lui demande anjound'hui contre la presse des lois impitoyables; demain on réclamera d'autres mesures, Pen à peu en resserrera le domaine du pouvoir temporel, on en fera une simple annexe du pouvoir spirituel. Si alors

le prince veut revendiquer ses droits, il n'est pas improbable qu'on lui réponde :

La maison m'appartient ; c'est à vous d'en sortir.

Qu'il se rappelle les interminables luttes des empereurs d'Allemagne contre le siège apostolique, la fin douloureuse de Henri IV, mort de misère dans l'évêché de Liége. Philippe I<sup>er</sup> de France et tant d'autres rois excommuniés. La théocratie est le fond même de la politique des papes.

## CHAPITRE XXXI.

and the grade of the first of the second of the second

POLITIQUE TRADITIONNELLE DE L'AUTRICHE A L'ÉGARD DES PROVINCES DANUBIENNES.

On s'étonne généralement de voir l'Autriche contrarier tous les vœux des Moldo-Valaques, s'opposer à toutes les mesures qui peuvent accroître la force et le bien-être des principautés danubiennes, comme on s'étonnait, en 1856, de l'obstination avec laquelle cette puissance déloyale maintenait ses troupes dans le pays, les augmentait sournoisement, au lieu de les diminuer, ainsi que le réclamaient la France et l'Angleterre. Elle avait envahi les provinces roumaines, sous prétexte de les défendre contre les Russes; elle s'y installait et ne voulait plus en déguerpir. Cette violation évidente du traité de Paris faisait suspecter sa bonne foi : derrière ses subterfuges on entrevoyait, non sans indignation, de secrets desseins. Toute sa conduite, depuis le commencement de la guerre, semblait n'avoir eu qu'un but : l'annexion des provinces danubiennes à l'empire. Si on avait examiné ses actes l'un après l'autre, si on avait connu l'histoire de la maison d'Autriche, les doutes se seraient bientôt changés en

certitude. A l'heure qu'il est, elle ne veut pas que la prospérité, le calme et l'union règnent dans les provinces danubiennes, parce que ces avantages les fortifieraient, consolideraient leur existence et hâteraient le moment où elles pourront jouir d'une complète autonomie. La cour de Vienne cherche toujours des victimes, ambitionne toujours un agrandissement territorial; elle désire étendre sur les populations moldo-valaques le régime paternel dont elle accable et désespère l'Italie.

L'occupation des provinces danubiennes, au reste, n'est pas pour l'Autriche un plan nouveau : elle a manifesté ses intentions il y a plus de quatre-vingts ans, et une pièce officielle, dont nous allons extraire la substance, ne laisse aucun doute à cet égard. En 1771, les Russes ayant envahi les principautés, Marie-Thérèse occupa un district de la Moldavie appelé la Bukovine. C'était une première satisfaction; mais l'impératrice ne voulait pas se contenter de si peu. Elle envoya donc sur la rive gauche du grand fleuve une commission chargée d'étudier le pays, de déterminer quels avantages on retirerait de sa conquête. Les membres de la commission étaient des officiers de l'état-major, preuve de l'importance que l'on attachait à leur travail. Cinq questions leur avaient été posées : les deux premières concernent un chemin qu'il serait urgent d'ouvrir à travers ces pro vinces, l'Autriche parlant déjà comme si elle en avait pris possession. Les autres paragraphes ne sont pas moins péremptoires. Nous les reproduisons textuellement.

Troisième question. — La monarchia autrichimme pouvant, avec l'aide de Dien, s'insorporer d'une manière ou d'une autre ces provinces, si elle y trouve des avantages récla, il faut évaluer leur étendue, leur population, et considérer la nature de leur sel. Il fautrait aussi apprécier en argent la valeur de toute le contrée, afin de savoir combien on pourrait dépenser à l'acquérir.

Quatrième question. — En supposant que l'Antriche, après cette enquête, sût décidée à s'emparer du pays, il faut examiner si cet accroissement du territoire serait utile senlement pour une de ses provinces, ou s'il profiterait à la monanchie entième, et en quoi consisteraient les avantages qu'elle en retirerait,

Cinquième question. — Quel dommage equerait à la Turquie on à la Russie la perte de ses provinces, si con forçait l'une on l'autre d'y renoncer? Ecfin, quelles sont les dispositions des habitants : montrentils du penchant on de la népugnance pour le gouvernement autrichien?

Ces demandes étaient eatégoriques; les néponass des officiers de l'état-majer me le funcat pas moins, Elles ent été imprimées par Schloetzer dans le premier rabier de ses Staats Anseigen, page 38 et suiv. Le fameux Mirabeau les traduisit tant bien que mal et les publis dans son livre De la monarchie prusaienne cons Frédéric le Grand, toma VI, pages 379 et suivantes. Nous manchons donc ici en plaine lumière et mon pas dans le demi-jour des hypothèses. L'euvenge du célèbre prateur sut imprimé à Londres en 1788; il est remarquable assurément qu'il ait cru devoir

signaler des cette époque les projets de l'Autriche. Il appelle même l'attention du lecteur sur un fait constaté dans les réponses de la commission. Avant son insidieuse enquête sur les provinces danubiennes, la cour impériale avait commencé à les envahir frauduleusement. Elle faisait reculer pendant la nuit les poteaux qui marquaient les limites de son territoire. Mirabeau trouve fort étrange cette manière de s'agrandir, et sjeute qu'elle dénote l'esprit du cabinet de Vienne.

Les réponses des officiers autrichiens forment un decument trop étendu pour que nous puissions le donner ici intégralement, pour que nous pulssions même en effrir un résumé complet. Nous nous bornerons donc à étudier les passages les plus importants. On voit d'abord, dans l'évaluation de la superficie territoriale, que les recherches de la commission s'étendent jusqu'au Dniester; la Bessarabie, dont il constitue la limite septentrionale, éveillait par conséquent les désirs ambitieux de la maison d'Autriche. Quant à la nature du sol, le tiers seulement paraît cultivable aux délégués; des montagnes infécondes, des marais et des espaces inondés pendant l'hiver composant le reste. Ils l'estiment vingt millions de florins. • Si on voulait de même estimer la population à prix d'argent, dit ensuite la commission, vu que les habitants sont sujets de la Porte, on pourrait évaluer chaque femille, bonne, médiocre ou mauvaise, à cinquante Norins, prix auxquels les gentilshommes de la Transylvanie se vendent mutuellement leurs serfs; on obtiendrait ainsi un total de vingt et un millions cinq cent mile florins. »

Voilà des créatures humaines cotées bien bas, ilme semble : toute une famille pour 107 francs 50 centimes, ce n'est pas cher! Une famille de moutons coûterait davantage. Mais les rois étant les pasteurs des peuples, ils évaluent leurs troupeaux de bipèdes suivant leur bon plaisir.

Quant aux avantages que peut offrir l'annexion des provinces danubiennes, la commission en distingue trois espèces: les uns relatifs à la guerre, les seconds au fisc, les troisièmes au commerce. Les agents de l'Autriche étant des militaires, insistent beaucoup sur l'utilité stratégique de la Moldavie et de la Valachie pour défendre l'empire du côté de l'Orient. Dans cette direction, les frontières autrichiennes partagent en deux les montagnes de la Transylvanie. La cour de Vienne n'en possède que le versant occidental; l'autre versant appartient à la Turquie. Or, les commissaires allèguent que cette position est très-désavorable au point de vue militaire. Une armée campée au bas ou sur le flanc d'une montagne, dont ses avant-postes occupent les sommets, ne peut empêcher un ennemi de la franchir. Les patrouilles même servent peu. Il y a toujours une foule de gorges et de vallons par où il est facile de marcher sans être vu. Les troupes se glissent dans l'intervalle de deux postes, et dans les défilés nombreux que ne surveillent point momentanément les patrouilles. Pour protéger l'Autriche vers l'Est, il faut donc s'emparer du versant oriental des montagnes. Celles-ci formeraient alors le point d'appui des armées autrichiennes et faciliteraient leur

retraite en cas de déroute. Les hauteurs seront une espèce d'observatoire d'où on dominera l'ennemi et d'où l'on apercevra tous ses mouvements. Le retourétant assuré, on pourrait vivre hors des frontières actuelles jusqu'au moment d'un échec. La Valachie et la Moldavie fourniraient abondamment aux besoins des troupes, avantage que l'on ne trouverait pas dans les montagnes: il faudrait y transporter des vivres à grands frais.

Il est donc indispensable d'agrandir la monarchie vers l'Orient. Cette nécessité une fois reconnue, ne vaut-il pas mieux en reculer les bornes pendant la paix, soit par un traité, soit de toute autre manière, que d'attendre au dernier moment? Reculer les poteaux ne suffit pas : il serait bon d'employer un moyen plus décisif.

La possession de la Moldavie aurait une importance spéciale: elle mettrait en communication directe les provinces de Galicie et de Lodomérie, nouvellement acquises, avec la Transylvanie. Les armées passeraient de l'une dans l'autre par un chemin plus court et plus facile; certains défilés rendraient aussi le transport de l'artillerie et la marche de la grosse cavalerie infiniment moins pénibles. Les troupes levées dans le pays même serviraient d'ailleurs, en temps de guerre, à protéger ces manœuvres.

La Moldavie et la Valachie ne rapporteraient pas au fisc des sommes considérables, mais ces provinces auraient pour le négoce une extrême importance. Tout le commerce de la Turquie avec la Pologne, l'Ukraine, la Russie et l'Allemagne, passe par Bucharest et Jasey. Or, les expéditions se fersient plus aisément et plus promptement par la Transylvanie; Bucharest sersit l'entrepêt d'où ou acheminerait les denrées vers Tezzburg, Cronstadt et Bistricz, ou vers Hermanstadt, Czernowitz et Systin.

La Valachie et la Moldavie renferment, en outre, des misses de cuivre très-riches : on y voit des filons à fleur de terre. Si on ne les a pas mieux exploitées jusqu'à présent, si même les princes et les boyards en ont caché l'existence aux Tures, c'était pour ne pas attirer les musulmans dans le pays. Les provinces dantibiennes possèdent encore des mines de sel gemme et un grand nombre de sources salées; elles approvisionnent les basses terres du Palatinat de Braclaw, une partie du gouvernement d'Oczakow, presque toute la Moldavie, toute la Valachie et toute la Bulgarie. Quelques districts des Principautés fournireient de bons vins; sur les terres fécondes, les troupeaux sont nombreux et composés de belles races. Mais les avantages commerciaux, les mines de cuivre et les mines de sel doivent surtout fixer l'attention du gouvernement impérial.

Quand on songe de quel côté l'Autriche est le plus vulnérable, de quel côté elle a le plus à craindre l'envis et les projets hostiles, il semble urgent de tout mettre en œuvre pour abriter, pour fortifier son flanc oriental. Elle pourrait naune poeter ses regards au delà des provinces danubiennes, tâcher de s'agrandir encore davantage; car, si une puissance comme la Russie médite la conquête de l'empire ottoman, veut s'en rendre maîtresse par ses armées de

terre et par ses escadres, en faisant faire à celles-ci le tour de l'Europe, nous aurons peut-être un jour l'occasion d'étendre nos frontières le long du Danube, depuis Orsowa jusqu'à Silistrie. Tirant de là une ligne sur Varna, au bord de la mer Noire, et du confluent de la rivière Podhorze, dans le Dniester, jusqu'à l'embouchure de ce fleuve, en suivant son cours, nous occuperions, très-profitablement pour nous, le rivage occidental de l'Euxin.

Après avoir complété le rêve ambitieux de l'Autriche, la commission examine quels dommages résulteraient, soit pour les Turcs, soit pour les Russes, de son installation dans les provinces danubiennes et au bord de la mer Noire. Cette question ne nous offrant aucun intérêt, nous omettrons les aperçus des officiers allemands.

Reste à connaître les dispositions des habitants pour l'Autriche. Les agents de cette puissance divisent la population en trois classes : les prêtres, les nobles ou boyards, les paysans. On doit supposer aux premiers la plus vive répugnance pour la domination impériale ; la différence de religion, l'inquiétude à l'égard de leurs biens, et la crainte de perdre en partie leur influence sur la multitude, ne peuvent leur inspirer que de l'aversion. Les conséquences heureuses du nouveau régime ne sont point de nature à les toucher ou même à être comprises par eux.

Les boyards redoutent et désirent la conquête autrichienne. Ils appréhendent de voir finir l'oppression illimitée qu'ils exercent sur le paysan, dont leur volonté règle entièrement le sort; ils partagent, d'ailleurs, les passions, les préjugés de la caste sacerdotale. Mais l'anxiété que leur causent les Russes, leur fait souhaiter l'annexion de leur pays au nôtre.

« Les campagnards, poursuivent les rapporteurs, sont mieux disposés envers nous. N'ayant jamais connu, avant la guerre actuelle, la régularité dans les contributions, n'ayant jamais eu le moyen d'exprimer leurs griefs, ne pouvant compter sur le fruit de leur travail, sur l'aisance et le repos, ni faire vivre dans le bien-être leur famille, ils souhaitaient avec ardeur l'invasion des Russes, espérant toujours qu'un changement quelconque améliorerait leur destinée; mais à présent qu'ils connaissent le joug moscovite, ils le détestent, et, malgré l'opposition du clergé, ils invoquent la maison d'Autriche, car ils apprennent de leurs voisins que, chez nous, on protége les paysans, on ne leur demande que des taxes raisonnables, on les laisse vivre tranquillement, lorsqu'ils les payent, et on les traite en toutes choses avec justice.

«Nous croyons en outre que, par des raisonnements et des explications, il serait possible d'amener les prêtres à de meilleurs sentiments pour nous. On éclairerait aussi les boyards; on leur ferait comprendre que les vexations dirigées contre les cultivateurs, diminuant leurs ressources, produisant un malaise et une perturbation générale, causeront tôt ou tard leur ruine et celle de leur famille. Quand ces lumières auront pénétré dans différentes classes, le peuple entier baisera avec joie, avec un respectueux empres-

sement le sceptre de nos souverains, célèbres par leur humanité comme par leur équité. »

Ce document, on le voit, est des plus nets: la cour de Vienne n'y déguise pas ses projets. Le partage de la Pologne, exécuté en 1772, sanctionné par la diète nationale de Varsovie en 1773, calma, gorgea un moment son ambition. Les Russes avaient quitté les provinces danubiennes rachetées à ce prix; mais l'Autriche n'abandonna point la Bukovine. Le 25 février 1777, la Turquie, engagée dans une lutte terrible avec Catherine II, et voulant s'assurer les bonnes grâces de sa voisine occidentale, lui en fit la cession. Le gouvernement impérial l'a conservée depuis.

En 1856, il crut pouvoir accomplir un dessein ajourné depuis un siècle par des circonstances défavorables. Ses intentions secrètes se trahirent de plus en plus; il s'installait sans vergogne dans les principautés danubiennes. Espérait-t-il que la France et la Grande-Bretagne lui laisseraient carte blanche? Tout le sang qu'elles avaient perdu, tous les millions qu'elles avaient prodigués pendant deux ans, n'auraient-ils servi qu'à satisfaire l'ambition autrichienne? Une guerre si pénible et si coûteuse n'aurait-elle produit que pour les Habsbgours des avantages positifs, et aurions-nous été les dociles instruments de leurs convoitises? Ils le croyaient sans doute; mais il fallut céder aux pressantes réclamations de la France et de l'Angleterre. L'Autriche se résigna à lâcher sa proie, en attendant une meilleure occasion. Depuis lors, elle n'a point suspendu ses manœuvres perfides. Quand vint le moment d'organiser la Moldavie et la

Valachie, quand elles témoignèrent hautement le désir de n'avoir qu'une seule administration et qu'un seul chef, la cour de Vienne employa tous ses moyens d'action, toute son influence et toute sa ruse pour faire avorter un plan judicieux, qui fortifierait les Principautés, qui leur donnerait l'habitude d'un gouvernement national et d'une existence indépendante. Elle n'abandonnera point cette politique déloyale, parce qu'elle veut envahir un jour ou l'autre les provinces danubiennes, comme elle veut posséder l'Italie entière, depuis les Alpes jusqu'au golfe de Tarente, et même arborer son drapeau sur les tours de Palerme. Elle suit opiniâtrément la vieille ornière des ambitions royales; jamais les Habsbourgs ne sont satisfaits des territoires où leur félonie répand le deuil, la misère, l'oppression et l'idiotisme; jamais ils ne perdent de vue leur emphatique devise : L'Autriche a le droit de commander au monde.

## CHAPITRE XXXII.

FOLIE CHRONIQUE OU INTERMITTENTE DES HABSBOURGS; LEUR INFLEXIBLE OPINIATRETÉ. PROJETS DE L'AUTRICHE EN ITA-LIE ET EN EUROPE. CONCLUSION.

Le concordat autrichien et les réflexions qu'il suggère aux publicistes viennois, les perpétuelles menées du gouvernement pour préparer l'annexion des provinces roumaines à l'empire, mettent en pleine lumière la puissance de la tradition sur les bords du Danube et l'incorrigible opiniâtreté des Habsbourgs.

Cette famille étrange, presque fantastique, emprunte souvent au monde des visions les motifs de ses actes les plus graves et ses conceptions les plus durables. Son histoire, ou, pour mieux dire, sa physiologie, explique le spectacle singulier dont elle frappe les esprits studieux. Par Marie de Bourgogne, elle descend de Charles le Téméraire; par Jeanne la Folle, des rois catholiques Ferdinand et Isabelle. On connaît l'esprit sombre, violent, terrible et audacieux du prince bourguignon, que Louis XI, après la bataille de Saint-Jacques, mit aux prises avec les montagnards des Alpes, qui ne découvrit jamais le piége et brisa toutes ses forces contre leur intrépidité, mourut victime de son

obstination comme de son imprévoyance. Jamais figure plus tragique n'a étonné les hommes, jamais emportements plus douloureux n'ont torturé un esprit d'élite, une organisation trop irritable. Le mariage de son petit-fils avec Jeanne d'Aragon associa deux éléments funestes, l'exaltation frénétique, l'impatiente volonté du souverain flamand et l'inexorable fanatisme des monarques espagnols.

Dans ce sang maladif et déjà surexcité, la démence de Jeanne la Folle mêla un nouveau principe de perturbations morales. Ce n'était pas un délire doux et triste que celui de la reine jalouse: lorsqu'elle eut empoisonné son mari, Philippe le Beau, parce qu'elle le supposait infidèle, lorsque des preuves convaincantes lui eurent démontré son erreur (1), elle fit tirer son cadavre du tombeau, le fit richement habiller et mettre dans un cercueil de verre, qu'elle garda sans cesse près d'elle. Ni le jour, ni la nuit, . sauf pendant quelques heures d'un sommeil agité, elle ne détournait les yeux de ces restes livides. Elle n'en laissait approcher aucune femme, par un instinct de jalousie qui survivait à sa raison. De peur qu'on ne lui ravît cette dépouille inanimée, elle entreprenait de fréquents voyages, où elle cheminait surtout après le coucher du soleil. On portait devant elle, à la lueur des torches, le cadavre sans repos. Un moine

<sup>(1)</sup> Cet empoisonnement de Philippe le Beau était jusqu'ici demeuré inconnu; mais une lettre du comte de Furstemberg, qui avait escorté le prince en Espagne avec trois mille lansquenets, pièce découverte et publiée en 1849, a mis hors de doute la cause de sa mort prématurée. Il n'avait que vingt-huit ans.

lui ayant persuadé que le prince ressusciterait au bout de quatorze ans, la reine attendait avec une crédulité enfantine l'accomplissement de la prophétie. Le miracle n'eut pas lieu, comme on pense bien, et alors, d'une lugubre folie elle tomba dans une démence furieuse. Ses accès de rage contraignirent de lui donner pour prison une tour solitaire. Là, pendant un espace de trente-six ans, elle ne cessa de rugir, de s'abandonner aux plus affreuses extravagances. Elle mourut seulement le 12 avril 1555, trois mois avant l'abdication de Charles-Quint.

Ce prince taciturne, féroce et glouton, d'un amourpropre insatiable, d'une bigoterie funèbre, sujet à des caprices singuliers, révélait par des signes flagrants sa malsaine origine. Sa figure constamment pâle, lui donnait l'air d'un spectre. Jeune, il tombait du haut mal; plus tard, ses fréquentes migraines le forçaient de porter les cheveux très-courts; la goutte, pendant sa vieillesse, lui montait souvent à la tête et le menaçait de mort subite : il avait manifestement au cerveau un principe d'irritation morbide. Longtemps avant son abdication, il restait des journées entières plongé dans une humeur noire, ne prononçant pas une parole et fondant tout à coup en larmes, sans vouloir dire pour quel motif. Comme sa mère faisait partout porter avec elle la dépouille de Philippe le Beau, Charles-Quint, l'empereur nomade, qui avait neuf fois résidé en Allemagne, visité sept fois l'Espagne, six fois l'Italie, deux fois l'Angleterre, dix fois les Pays-Bas, qui avait mis quatre fois le pied sur la terre de France et vu deux fois l'Afrique, voyageait perpétuellement avec son cercueil. Il proposa un jour à sa femme Isabelle de se retirer chacun dans un couvent. Il s'y retira lui-même, comme personne ne l'ignore, après dix-sept ans de veuvage, et eut l'idée fantasque de célébrer ses propres funérailles. On dressa un catafalque sous les voûtes de l'église des Hiéronymites, à laquelle était adossée sa maison de bois. Ses courtisans et ses domestiques s'y rendirent en procession, tenant des cierges noirs; il les suivait, enveloppé d'un linceul. On l'étendit dans une bière et on commença l'office des morts. « Charles joignait sa voix aux prières qu'on récitait pour le salut de son âme, nous dit Robertson d'après Strada, et mélait ses larmes avec celles que répandaient les assistants, comme s'ils avaient célébré de véritables funérailles. » La solennité burlesque ne dura pas moins d'une journée entière; les assistants finirent par jeter, suivant la coutume, de l'eau bénite sur le cercueil. Charles-Quint en sortit alors et alla s'asseoir, aux derniers rayons du soleil, dans le jardin de son ermitage. Comme il s'était refroidi pendant la mascarade, il éprouva bientôt un frisson violent, et il fallut le porter au lit. Le fanatique empereur ne le quitta plus: il expira vingt-deux jours après, non sans avoir enjoint à son fils, par un codicille, d'exterminer tous les hérétiques.

Je le demande en conscience, de pareilles lubies annoncent-elles un cerveau bien sain? Ne reconnaîton pas ici, au premier coup d'œil, les divagations de Jeanne la Folle? M. Michelet, qui a traité cette question de démence héréditaire chez l'empereur, ajoute

à l'action de la race l'influence désastreuse que le gouverneur du prince, M. de Chièvres, exerça sur lui pendant sa jeunesse. « Il ne combattit pas Charles le Téméraire, dit-il, mais le refit. Charles-Quint, son élève, fut laborieusement, sagement élevé par lui dans la folie de l'autre. Les visions de monarchie universelle, étranges et romanesques pour un duc de Bourgogne, semblaient l'être bien moins pour un homme en qui la fortune unissait les Espagnes, les Pays-Bas, les États autrichiens. Le rêve de Pyrrhus et de Picrochole, ce n'était plus un rêve; il se trouvait déjà plus qu'à demi réalisé par ce caprice du sort. » Hélas! des influences de même nature devaient obscurcir, égarer l'intelligence de presque tous ses descendants. Les Habsbourgs d'Autriche et ceux d'Espagne furent façonnés, montés comme des automates par les mécaniciens les plus habiles et les plus pernicieux. Qu'était-ce que ce pauvre M. de Chièvres, comparativement aux inquisiteurs et aux jésuites?

Aussi, les fâcheux symptômes que nous venons de signaler s'aggravèrent-ils dans Philippe II. Peut-on croire que sa piété sauvage, que sa soif de meurtre, son libertinage sinistre, son implacable orgueil fus-sent exempts d'aliénation mentale? Sa mort entre les murs d'une cellule, devant une image de l'enfer peinte par Jérôme Bosch, son agonie tourmentée de hideuses hallucinations, forment un drame qu'eût à peine inventé le Dante. Presque tous ses successeurs, presque tous les héritiers de son oncle Ferdinand Ier, frère de Charles-Quint et empereur

d'Allemagne, ont trahi par quelques marques l'infirmité secrète de la famille.

Chez Rodolphe II, elle se montra sans voiles. Les affaires lui inspiraient le plus profond dégoût: il ne s'en occupait que par jalousie, pour les brouiller, quand il les voyait entre les mains d'un habile secrétaire d'État. Les curiosités, l'alchimie, l'astrologie, la magie blanche occupaient d'ordinaire tout son temps. Invisible, inabordable dans le palais du Hradschin, il gouvernait si mal son intérieur, que l'on y manquait parfois d'argent pour acheter des vivres. Mais ce que le prince ne négligeait pas, c'était son lion, ses léopards et ses aigles : il les apprivoisait avec une patience exemplaire et s'en faisait suivre dans les salles du château. Toutes sortes de prétendus sorciers y vivaient pêle-mêle avec l'empereur : il s'imaginait pouvoir créer des hommes par le moyen d'un alambic, ressusciter les momies, prédire les choses futures, voir à l'aide d'un miroir les objets éloignés de cent lieues, faire de l'or et commander aux éléments. Ses favoris seuls l'approchaient pendant des mois entiers, si bien qu'on ignorait dans l'empire s'il était mort ou vivant. Après avoir passé quelques heures immobile et silencieux, il se levait parfois et mettait en pièces les meubles, les statues, les pendules, les tableaux, les vases précieux. La mort d'un vieux lion et celle de deux aigles, qu'il nourrissait tous les jours de ses propres mains, lui brisèrent le cœur; il ne put se consoler de leur perte et ne tarda point à rendre le dernier soupir.

Il n'avait pas encore cessé de vivre que l'hypocon-

drie sanguinaire de Philippe II reparaissait dans l'archiduc Ferdinand, qui devait occuper un jour le trône impérial. Malgré les édits de tolérance, il conservait le dessein d'anéantir la Réforme, et se mettait à l'œuvre sans scrupules et sans pitié. Nous avons fait connaître à nos lecteurs cette figure sépulcrale, ce dévot patibulaire, que l'on nommerait avec justice le plus grand meurtrier de l'histoire. Ce fut lui qui extermina les deux tiers de la population germanique, et, par l'excès de l'oppression, du dénûment, de la famine, ramena ses sujets aux mœurs des cannibales, les réduisit à manger de la chair humaine. On était obligé de surveiller pendant la nuit les cimetières pour qu'on n'y vînt pas déterrer les morts. Son atroce démence continua de sévir dans ses deux héritiers, Ferdinand III et Léopold. Hoffmann n'a pas inventé de caractères plus bizarres, ni Tacite décrit de règnes plus hideux que les leurs.

Sous Charles VI, quelques rayons de lumière glissent à travers les nuages qui enveloppent habituellement les esprits de cette famille: encore l'expulsion de trente mille protestants rappelle-t-elle le sombre fanatisme des Habsbourgs. Marie-Thérèse, plus intelligente que ses prédécesseurs, trahit elle-même par des indices manifestes les penchants de sa race. Elle pousse la bigoterie jusqu'aux dernières limites de l'exagération, traite quelquefois ses sujets avec une férocité implacable. La Bohême, qui, pendant la guerre de la succession d'Autriche, avait montré peu de zèle pour la dynastie de ses oppresseurs, en fut châtiée d'une façon barbare. Malgré l'amnistie pro-

mise, stipulée avec le général français Chevert, on abandonna tout le pays aux fureurs de la soldatesque impériale, comme une ville prise d'assaut. Une foule d'individus appartenant au clergé supérieur, à l'ancienne et à la nouvelle noblesse, des femmes même de la haute société, périrent sous la hache et dans les tortures. En plein dix-huitième siècle, on renouvela les supplices du moyen âge. Le fouet, la bastonnade, les travaux forcés, la prison perpétuelle furent les punitions les plus douces prononcées contre des personnes coupables seulement d'indifférence pour les Habsbourgs, car on ne leur imputait aucun acte de rébellion. Vingt et un suspects furent condamnés sans témoins et décapités secrètement. Des familles entières, dont on n'eut jamais la moindre nouvelle, disparurent au fond des cachots. Ainsi fut exterminée l'ancienne race des comtes de Wrtby. Pendant le séjour de Marie-Thérèse à Prague, où elle venait ceindre la couronne de Bohême, un jour qu'elle sortait du château, un ecclésiastique eut le courage de lui présenter plus de cinquante enfants et femmes enceintes, qui tremblaient pour leurs pères, pour leurs maris, incarcérés par la commission aulique. Ces malheureux se jetèrent aux pieds de l'impératrice, et, avec des larmes, des sanglots, en invoquant le nom du Seigneur, la pitié naturelle aux femmes et la clémence prescrite par l'Évangile, implorèrent la grâce des captifs. Tous les assistants pleuraient. La fille de Charles VI repoussa leurs prières et continua son chemin.

Le mélange du sang français avec le sang autrichien, par l'union de Marie-Thérèse avec François de Lorraine, produit deux nobles caractères, deux embrereurs qui honorent le trône, Joseph II et Léopold II. Mais le prince-époux avait un caractère faible et timide, une nature voluptueuse et indolente; le sombre génie des Habsbourgs ne se laissa point dompter, accabler par le génie de la France si mollement représenté. Il travaille sourdement la constitution de la nouvelle famille, et tout à coup, dans le fils de Léopold, dans ce François Ier, qui régna quarante-trois ans et soutint contre Napoléon une guerre colossale, on vit reparaître sans altération et sans voile l'esprit sinistre de Philippe II. Il anime, conseille, dirige également le nouvel empereur François-Joseph. Les débuts de ce prince ont fortifié en lui les mauvais instincts de sa race.

Quel triste noviciat pour un jeune homme, pour un souyerain absolu, que les campagnes d'Italie et de Hongrie, en 1848 et en 1849! Quels modèles, quels instituteurs, quels compagnons d'armes que les Radetzky et les Haynau! C'est au milieu du sang, du carnage, des exécutions militaires, que son esprit s'est formé; les victoires des Russes sur ses propres sujets ont raffermi son trône. De pareils spectacles, de pareilles leçons ne purent lui inspirer ni la clémence, ni l'amour de la justice, ni le dévouement pour ses peuples; ils sont loin d'avoir conjuré les funestes influences qui couvent dans ses veines.

Au lieu d'être atténuées, combattues en lui par un antidote, elles ont été malheureusement fortifiées par des circonstances néfastes. Après son retour de Lombardie, pendant que la cour résidait à Olmütz, on espéra un moment qu'il abandonnerait les vieilles traditions de sa famille. Déjà il avait répudié l'étiquette espagnole. Plusieurs fois il avait pris la licence inouïe de fumer un cigare dans le salon impérial, ce qui avait scandalisé bien des narines patriciennes; jamais un archiduc ne s'était émancipé à ce point! Mais le cérémonial rentra bientôt en faveur, ramenant sur ses pas la dévotion exagérée, les humeurs noires, l'amour-propre titanique, la dureté des Habsbourgs. On vit le jeune monarque suivre les processions, un cierge à la main. En 1855, il revêtait le cilice du concordat. Les ombres de Charles le Téméraire, de Jeanne la Folle, de Charles-Quint, de Ferdinand II et de Léopold Ier lui forment maintenant un sinistre cortége, l'éloignent du bien et le poussent vers le mal.

Quand on étudie la politique, les actions du gouvernement autrichien, quand on cherche à deviner ses projets, on ne doit pas raisonner d'une manière absolue, d'après les vraisemblances ordinaires. La folie partielle ou complète de presque tous les Habsbourgs est un élément irréductible, dont il faut tenir compte. Le mauvais génie de cette maison peut toujours lui conseiller des entreprises téméraires, qui déjoueront les calculs les plus sensés. Quoiqu'elle opprime la terre de sa base massive et pesante, son faîte capricieux se perd dans les nues. Elle y cherche la tempête et y brave la foudre. Vingt fois déjà elle a failli périr au milieu des orages qu'elle a provoqués. Un bonheur étrange, que Louis XIV nommait un miracle, l'a sauvée depuis plusieurs siècles, et jusque sous nos yeux, en 1849. Elle compte sur la perpétuité de cette chance merveilleuse, et appréhende moins que les autres familles royales les douteuses aventures. Elle ressemble aux hommes qui croient posséder un talisman infaillible. Les plus graves obstacles ne lui font donc pas abandonner ses projets. La guerre actuelle, entreprise contre toute justice et toute raison, suffirait pour le démontrer.

L'Autriche ne s'y propose pas seulement d'annexer le Piémont à l'empire, de soumettre définitivement l'Italie; un effet partiel, une victoire bornée, tel ou tel avantage spécial ne saurait la contenter. Elle ne dédaigne point assurément les avantages de cette espèce. La ruse se mêle toujours, dans ses conseils, au fanatisme et à la violence. Mais elle porte plus loin ses vues, elle embrasse du haut de son orgueil un plus large horizon. Le but que, depuis soixante-dix ans, elle poursuit avec une persévérance infatigable, c'est l'anéantissement de la démocratie en Europe. Jadis, elle avait adopté pour devise: « Plutôt un désert qu'un pays peuplé d'hérétiques! » Maintenant, elle s'écrie : « Plutôt un désert qu'un pays peuplé de démocrates! » Au dix-septième siècle, après avoir étouffé le schisme dans ses propres domaines, elle l'attaqua au dehors, essaya de détruire tous les partisans du libre examen; après avoir, de nos jours, comprimé chez elle et en Italie les soulèvements, les aspirations vers la justice et l'indépendance, elle voudrait susciter une croisade européenne contre tous ceux qui admettent la souveraineté du peuple, ne fût-ce que par le suffrage universel et le système représentatif. Un passage du manifeste de l'empereur d'Autriche le prouve péremptoirement : « La couronne, que mes aïeux m'ont

- « transmise sans tache, a eu déjà de bien mauvais
- « jours à traverser : mais la glorieuse histoire de
- « notre patrie prouve que souvent, lorsque les om-
- « bres d'une révolution qui met en péril les biens
- « les plus précieux de l'humanité menaçaient de s'é-
- « tendre sur l'Europe, la Providence s'est servie de
- « l'épée de l'Autriche, dont les éclairs ont dissipé
- a ces ombres.
  - « Nous sommes de nouveau à la veille d'une de
- « ces époques, où les doctrines subversives de tout
- « l'ordre existant ne sont plus prêchées seulement
- « par des sectes, mais sont lancées sur le monde du
- « haut même des trônes.
  - « Si je suis contraint de tirer l'épée, cette épée est
- « consacrée à défendre l'honneur et le bon droit
- « de l'Autriche, les droits de tous les peuples et de
- « tous les Etats, et les biens les plus sacrés de l'hu-

'« manité. »

Les menaces du cabinet de Vienne en 1855, menaces reproduites plus haut, avaient le même sens et la même portée. C'est une guerre de Trente-Ans qu'il veut déchaîner sur le monde.

Une telle conduite peut sembler imprudente, mais elle est d'accord avec toute l'histoire des Habsbourgs. Jamais cette famille n'a consulté la prudence ou la raison, quand elle a cru ses droits imaginaires et ses faux principes en péril. Elle se jette alors tête baissée dans les aventures. François I<sup>ex</sup>, l'adversaire

de Napoléon, a fait graver sur les monuments de Vienne une maxime énergique et menaçante: Fiat justicia et pereat mundus! — Que la justice l'emporte et que le monde périsse! » La cour de Vienne, bien entendu, comprend l'équité à sa manière. La justice, pour elle, c'est l'autorité absolue, c'est le triomphe du droit divin, c'est l'application illimitée de son propre système.

A cette grande-prêtresse de l'oppression, comme l'a si bien nommée M. de Montalembert, il ne suffit pas que le despotisme règne sans partage entre ses frontières, dans les États romains, à Naples et dans la Sicile. Tant qu'un mot de liberté résonne quelque part, elle se sept troublée, inquiète; elle éprouve des impatiences furieuses. Les discours des Chambres piémontaises, si voisines de sa frontière, lui causaient sans doute les crispations les plus vives. Mais les paroles généreuses que l'on prononce au loin ne laissent pas de l'irriter. L'aspect des gouvernements fondés sur les droits populaires blesse sa vue, comme le spectacle d'une impiété scandalise et met en fureur les dévots. Pour que le calme lui soit rendu, il faudrait que le nom même de la démocratie fût rayé de la mémoire des hommes.

L'amour-propre insensé des Habsbourgs contribue pour une grande part à cette haine illimitée des principes chers aux nations. Ils se croient les vrais représentants de Dieu sur la terre. Mais, entre eux et leur maître, ils font peu de différence, et il leur en coûterait de s'avouer inférieurs à lui. La ligne de démarcation qui les sépare leur semble presque imperceptible.

Chaque souverain que produit cette famille se tient, dans le fond de sa conscience, pour la quatrième personne de la divinité. Quelle idée peut-il donc se faire des nations? ne doit-il pas les regarder comme d'humbles troupeaux, comme des hordes viles, trop heureuses d'obéir au chef qui les gouverne, qui les honore de ses commandements? Tout essai, toute velléité de désobéissance devient alors non-seulement un crime de lèse-majesté, mais un véritable sacrilége. On ne saurait faire tomber sur les impies un châtiment trop cruel. De là les affreuses répressions qui ont ensanglanté le sol de l'Autriche. Les hommes, cette race infime, ne sont que des grains de poussière devant la maison de Habsbourg. Elle les sacrifie, elle les disperse à tous les vents, lorsque ses projets le réclament ou qu'ils veulent se mettre en opposition avec elle.

Cet orgueil, cette haine de la liberté de conscience et de la liberté politique, ont dû fortifier en elle sa vieille animosité contre la France. Lorsque l'empereur Maximilien I<sup>er</sup>, se trouvant à Malines avec Lucas Cranach, voulut faire peindre son petit-fils Charles-Quint, âgé de huit ans, on ne put obtenir du jeune prince qu'il restât tranquille. Son précepteur, Adrien d'Utrecht, eut alors l'idée de suspendre devant lui une armure et le portrait du roi de France. Aussitôt, l'enfant demeura immobile, les yeux fixés sur l'ennemi héréditaire de sa maison et sur la brillante panoplie. L'aversion avait produit plus d'effet que tous les ordres et toutes les prières. Ce même héritier de la maison d'Autriche n'avait pas encore quinze ans,

lorsqu'on lui vint dire que sa fiancée, la princesse Claude, épousait le comte d'Angoulême, plus tard François Ier. « Vous pensez peut-être que cela me chagrine? dit-il. Au contraire, je m'en réjouis. Aucun lien ne m'unissant plus avec la France, je pourrai la combattre ouvertement selon le désir de mon cœur. » Depuis lors, les hostilités entre les deux races n'ont été que momentanément suspendues, sous le ministère du prince de Kaunitz. Avant la mort de celui-ci, en 1792, elles recommençaient de plus belle: l'Autriche concluait avec la Prusse une alliance offensive contre nous, qui amenait l'invasion de la Champagne. On sait le reste, et l'on croira sans peine que les guerres de l'Empire ont laissé dans le cœur des Habsbourgs de profonds ressentiments.

Mais ce qui a le plus envenimé la haine de l'Autriche, ce sont les tendances générales de l'esprit français. Elle regarde notre pays comme le grand cratère des révolutions, d'où elles roulent en flots brûlants sur toute l'Europe. La liberté absolue de penser, introduite chez nous par le dix-huitième siècle, les théories démocratiques formulées depuis 1789, la propagande universelle de notre littérature, ont persuadé au cabinet de Vienne que le repos de l'Europe, que le salut des monarchies demandaient l'abaissement ou l'anéantissement de la France. Il n'y a pas de compromis possible entre les prétentions illimitées des Habsbourgs et les droits populaires; il n'y a pas d'accord, de transaction possibles, entre une cour exaltée par la haine la plus furieuse des doctrines nouvelles et la nation qui représente ces doctrines. Pendant son séjour à Londres, en 1848 le prince de Metternich disait ouvertement qu'on ne verrait pas la fin des troubles de l'Europe, si on ne formait pas une seconde coalition contre la France, si on ne la domptait d'une manière définitive ou ne partageait son territoire. L'astucieux diplomate est, depuis lors, retourné à Vienne, et, malgré ses quatre-vingt-huit ans, il y exerce encore une influence considérable. On pense bien qu'il n'y parle pas en faveur de notre nation; que sa chute du pouvoir, que sa fuite, occasionnées par la révolution de 1848, ne lui ont inspiré aucune sympathie pour nous.

La maison d'Autriche, cette grande ennemie du genre humain, comme l'appelle Joseph de Maistre, dépasse de beaucoup les czars dans la théorie et la pratique de l'oppression. La tyrannie est chez elle un fanatisme. La famille impériale de Russie n'a point la haine du progrès et de la civilisation: Pierre le Grand, Catherine II, Alexandre Ier, le prince régnant, ont montré des dispositions toutes contraires. Quand un despotisme brutal règne au bord de la Néva, c'est une affaire de complexion personnelle plutôt que le résultat d'un système politique permanent et invariable. Sur les bords du Danube, il a été depuis longtemps réduit en doctrine, il forme une tradition immuable.

Les hommes peuvent changer; les maximes, les tendances, les moyens d'exécution ne varient point. Une seule fois, pendant un intervalle de douze ans, sous Joseph II et Léopold second, les idées françaises modifièrent la marche du gouvernement. Mais avec

quel enthousiasme, avec quelle fureur, avec quelle rancune perfide, s'installèrent de nouveau dans le palais impérial l'obscurantisme et la tyrannie! Le chancelier Thugut, le successeur de Kaunitz, trouvait la langue allemande trop pauvre pour exprimer toute sa haine contre les Français, contre les apôtres des maximes libérales. Quiconque parlait à Vienne de conclure la paix avec notre nation, menait une existence de proscrit. Le 13 avril 1798, ce farouche diplomate essaya de faire assassiner par la multitude notre ambassadeur Bernadotte; l'année suivante, il organisait le meurtre des plénipotentiaires de Rastadt.

Quand la famille impériale d'Autriche manifeste quelque intérêt, quelque pitié pour les nations, quelque respect pour les travaux de l'intelligence, quelque sympathie pour le progrès et la civilisation, c'est qu'elle forligne, c'est qu'elle subit une crise et une espèce de mue. Elle revient promptement à son naturel : son amour-propre olympien, son égoïsme, sa dureté de cœur, ses traditions historiques, lui mettent toujours en main le bâton, la corde et la hache.

Définitivement constituée par Ferdinand II au commencement du dix-septième siècle, la politique autrichienne a gardé le caractère de l'époque où elle vit le jour. Elle est contemporaine de la grande réaction catholique dont Wallenstein fut l'instrument principal. Née dans le sein du fanatisme, elle en a toutes les allures, toute la violence immodérée, toute l'obstination, toute la barbarie hautaine et inflexible. Ne lui demandez pas de ménagements, de conces-

sions. Elle invoque sans cesse l'autorité de Dieu; elle en fait son garant et son complice. Sanctifiant ses projets, ses erreurs et ses crimes, elle n'écoute ni plaintes, ni observations, ni prières. Elle foule aux pieds les nations, renverse les obstacles, et, le sourire sur les lèvres, marche dans le sang avec la tranquillité de la vertu.

Ce qui achève de la rendre fatale, c'est son opiniatreté aveugle et sourde. L'histoire n'a point de leçons pour elle : son esprit systématique dédaigne les faits comme les sentiments. Elle accomplit le mal avec la régularité d'une machine. Bonaparte, qui avait eu occasion de l'étudier, l'a décrite ainsi dans une conférence célèbre; pendant le mois de juin 1813, il adressait au prince de Metternich, à Dresde, ces remarquables paroles:

de pourrais peut-être avoir confiance dans l'attachement personnel de mon beau-père; mais la politique de son cabinet me fait subir, en ce moment, une dure épreuve. Cette politique ne varie jamais. Les traités, les mariages peuvent ralentir son cours, ils ne changent pas sa direction. En aucun temps, l'Autriche ne renonce à ce qu'elle est forcée d'abandonner. Quand elle a le dessous, elle cherche dans la paix un refuge; mais ce n'est pour elle qu'un armistice, et, au moment même où elle le signe, elle médite une nouvelle guerre. Examinez sa conduite pendant les vingt dernières années. Après s'être violemment battue contre nous dans six campagnes, elle n'accepte à Léoben la suspension des hostilités, en 1797, que faute de pouvoir nous fermer la route

de Vienne. L'année suivante, lorsqu'elle me sait en Égypte avec mon armée, elle reprend aussitôt l'offensive, et ne signe la paix de Lunéville, en 1801, que pour éloigner de sa capitale les vainqueurs d'Hohenlinden. En 1805, elle croit pouvoir nous surprendre au milieu de nos préparatifs contre l'Angleterre; mais, cette fois, elle perd réellement Vienne et subit la catastrophe sans exemple d'Ulm et d'Austerlitz. Il faut alors qu'elle se soumette encore; eh bien! trois ans sont écoulés à peine qu'elle a oublié déjà ces rudes leçons. En 1809, nous voyant occupés au fond de l'Espagne, elle nous attaque avec une confiance plus grande qu'auparavant: la prise de Vienne, la défaite de Wagram lui font seules conclure la paix. Maintenant, elle s'imagine que les chances lui seront plus favorables, et vous voyez comme aussitôt elle agit contre nous. En ouvrant aux alliés les passages de la Bohême, elle leur permet de tourner la position des troupes françaises, de leur couper la retraite..

« En un mot, l'Autriche ne peut rien oublier. Elle demeurera notre ennemie non-seulement tant qu'elle aura des pertes à réparer, mais aussi longtemps que notre puissance la menacera de nouvelles humiliations. Son instinct jaloux l'emporte sur tous les intérêts, sur toutes les affections: il annule tous mes efforts. »

Le négociateur écoutait sans mot dire cet exposé historique, et son silence en confirmait la justesse. Loin de nier l'obstination autrichienne, il semblait l'en- visager comme un titre de gloire. Napoléon s'exprimait ainsi en 1813: 1815 devait corroborer d'un

nouveau fait son argumentation. L'Autriche révait sa chute, et elle parvint à lui tendre un piége où il tomba. Non-seulement des causes d'inimitié personnelle et politique lui inspiraient le désir de culbuter son trône, mais l'orgueil des Habsbourgs ne voulait pas admettre dans la famille des rois européens un fils de la révolution. Ils considèrent le neveu d'un œil aussi superbe. Le peuple adopte avec enthousiasme et bonhomie le talent ou le succès; il montre le même dévouement pour les hommes d'hier que pour les hommes nés d'une longue suite d'aïeux. Les familles royales et aristocratiques s'enveloppent, au contraire, dans un inflexible dédain; elles ont toujours à la bouche le mot de parvenu, et serrent leurs rangs, présentent un front inabordable, quand on veut pénétrer parmi elles sans avoir une suffisante généalogie, sans posséder un pouvoir consacré par plusieurs siècles d'exercice. Bien vaine serait l'espérance de les fléchir: leur amour-propre ombrageux n'admet point de transactions.

Tous ces motifs réunis poussent au combat le gouvernement autrichien, enveniment la haine séculaire qu'il nous porte. Il est las de la France, las de nos idées, de nos révolutions, de notre propagande. Il nous considère toujours comme les apôtres de la liberté religieuse, de la liberté politique et intellectuelle. Son principal but est d'ameuter l'Europe contre nous. Personne, non, personne n'approuve plus que moi la guerre entreprise pour chasser les Autrichiens de l'Italie; elle honore la France, elle la grandira aux yeux des nations; mais je ne crois pas

qu'on puisse la restreindre dans ces limites, je ne pense pas qu'on doive le faire. Elle s'étendra, elle prendra, malgré tous les efforts et tous les calculs, de vastes proportions. Tôt ou tard on sera obligé d'en finir avec l'Autriche, car l'Autriche voudrait en finir avec nous. La mesure est comble, d'ailleurs : il faut que l'Europe entière, que le monde civilisé prononce la déchéance des Habsbourgs; il faut que cette famille disparaisse du globe, ou tout au moins du pouvoir, car jamais race criminelle n'a commis tant de forfaits, abusé si lâchement et si impitoyablement d'un avantage fortuit, l'avantage de la naissance, inventé plus de mensonges, avili et martyrisé un plus grand nombre d'hommes, fait verser plus de larmes, provoqué plus de malédictions et répandu plus de sang (1).

<sup>(1)</sup> Les livres décisifs de MM. Charles de la Varenne, Anatole de La Forge, Henri Martin et Ulloa, sur la tyrannie autrichienne au delà des Alpes, viennent à l'appui du mien pour prouver que je ne commets aucune exagération en parlant ainsi.

## ERRATA.

Page 100, ligne 2, au lieu de maire, lisez : moine.

Page 102, ligne 25, au lieu de ne cessa de lui écrire que lorsqu'il eut été,

etc., lisez : ne cessa de lui écrire, lorsqu'il eut été, etc.

Page 156, ligne 2, an lieu de certaine, lisez : soudaine.

## TABLE DES MATIÈRES.

|                                                                                                                                   | Pages.        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Préface                                                                                                                           | 1             |
| CHAPITRE I L'empereur Ferdinand II inaugure la politique autrichienne                                                             | 1             |
| CHAP. II. — Le système autrichien appliqué en Bohême; les quarante-sept martyrs de Prague                                         | 19            |
| CHAP. III. — Résistance partielle des populations; Ferdinand II complète l'asservissement de l'Autriche                           | 50            |
| CHAP. IV. — Tentative pour subjuguer l'Allemagne du Nord et de l'Ouest : Wallenstein.                                             |               |
| CHAP. V. — Dévastations commises par les Autrichiens en Allema-                                                                   | 61            |
| gne; effets de la guerre de Trente-Ans.                                                                                           | <b>76</b>     |
| CHAP. VI. — Introduction de la réforme en Hongrie                                                                                 | 95            |
| reur Léopold Ier.                                                                                                                 | 109           |
| CHAP. VIII. — La réaction catholique en Hongrie                                                                                   | 120           |
| CHAP. IX. — Exécutions capitales, mesures tyranniques                                                                             | 134           |
| sions forcées                                                                                                                     | 148           |
| cale: chute du prince de Lobkowitz. Insurrection de la Hongrie  Chap. XII. — Le comte Tékéli. Invasion de l'Autriche par les Hon- | 164           |
| grois et les Turcs; siège de Vienne                                                                                               | 182           |
| Jean Sobieski; ingratitude de la cour impériale                                                                                   | 194           |
| CHAP. XIV. — Retraite des Turcs; leur expulsion de Hongrie                                                                        | 206           |
| CHAP. XV. — Vengeances de la cour impériale et des jésuites; le                                                                   |               |
| carnage d'Éperies                                                                                                                 | 221           |
| CHAP. XVI. — Le Manuel des Inquisiteurs devenu le Code politique de l'Autriche                                                    | 234           |
| CHAP. XVII.— L'influence française en lutte contre l'oppression clé-                                                              |               |
| ricale                                                                                                                            | 262           |
| CHAP. XVIII. — L'impératrice Marie-Thérèse; sa dévotion exagérée,                                                                 | - <del></del> |
| son intolérance                                                                                                                   | 278           |

| $\mathbf{P}_{i}$                                                       | ages.       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CHAP. XIX. — François de Lorraine empereur d'Allemagne; ten-           |             |
| dresse passionnée de Marie-Thérèse pour lui. Premières réformes        | 288         |
| CHAP. XX. — Le prince de Kaunitz; son admiration pour les idées,       |             |
| pour les mœurs, pour la littérature françaises; il unit la cour de     |             |
| Vienne et la cour de Versailles par un traité                          | 304         |
| CHAP. XXI Lutte du prince de Kaunitz contre l'ordre de Saint-          |             |
| Ignace                                                                 | <b>320</b>  |
| CHAP. XXII Système d'intrigue employé par les jésuites à la cour       |             |
| de Vienne; la ruse et la persécution; trente mille protestants ex-     |             |
| pulsés des montagnes de Salzbourg                                      | 326         |
| CHAP. XXIII.—Dernières tentatives des jésuites pour convertir l'Al-    |             |
| lemagne : décadence de l'ordre                                         | 843         |
| CHAP. XXIV Abrutissement, demoralisation, contumes sauvages            | _           |
| des Autrichiens au dix-huitième siècle                                 | <b>35</b> 8 |
| CHAP. XXV. — Lutte des bénédictins contre les jésuites : réformes      |             |
| de toute espèce                                                        | 371         |
| CHAP. XXVI Affaiblissement graduel du pouvoir des jésuites;            |             |
| l'ordre est expulsé d'Autriche et aboli par Clément XIV; tragique      |             |
| empoisonnement du pape                                                 | 387         |
| CHAP. XXVII. — Caractère, habitudes, singularités du prince de         |             |
| Kaunitz ; les regrets d'avoir contribué au partage de la Pologne.      | 402         |
| CHAP. XXVIII Rétablissement de la domination cléricale en Au-          |             |
| triche; le Concordat. Effet qu'il produit dans toute l'Allemagne       | .418        |
| CHAP. XXIX. — Le concordat autrichien justifié aux dépens de la        |             |
| France: l'histoire des Bourbons racontée par un diplomate vien-        |             |
| nois.                                                                  | 431         |
| CHAP. XXX. — Illusions de l'Autriche sur l'utilité du Concordat; il    |             |
| annonce et prépare le retour de l'âge d'or. Menaces guerrières         |             |
| adressées à l'Europe.                                                  | 444         |
| CHAP. XXXI Politique traditionnelle de l'Autriche à l'égard des        |             |
| provinces danubiennes                                                  | 458         |
| CHAP. XXXII Folie chronique ou intermittente des Habsbourgs;           |             |
| leur inflexible opiniâtreté. Projets de l'Autriche en Italie et en Eu- |             |
| rope. Conclusion.                                                      | 469         |
|                                                                        |             |

RIN DE LA TARLE DES MATIÈRES.

| •   |
|-----|
|     |
| •   |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
| • . |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |